









### PRIVILEGE DV ROY.

The property of the second

AR ample & special privilege du Roy, donné à Maistre Iaques Besson, auteur de ce present œuvre, pour dix ans prochainement venans, commencans du jour que l'œuvre sera acheué d'imprimer: desenses sont saictes à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'ils soyent, de ne faire, contresaire, graver, vendre, ni à ce consentir, tant à la peinture qu'en la fabrique d'aucunes des invetions contenues en ce pre sent œuvre, sans la permission dudict auteur: sur les peines contenues & specifiees audict privilege, doné à Orleans, l'an mil cinq cens soixante neuf, le vingtseptieme jour de luin.

Par le Roy, en son confeil.

SIGNE BRULLART.



# A MONSIEVR FRANCOIS d'Hastings, &c.



Onsieur, outre ce que ma petitesse peut me redarguer, voire conuaincre d'une hardiesse demesuree en ce que l'entrepren de messer vostre illustre nom parmi aucune chose venue de moy, ce titre attribué aux ouuriers de ce qui est descrit en ce liure, en les appelant mechaniques, descrie tellement l'ouurage, qu'il semble que vous en

tenir seulement propos, soit vne lourde faute, & du tout inexcusable. Maispour respondre en premier lieu à ce dernier point, ceux qui scauent que vaut ce mot de Mechanique en la lágue Greque, dont il a esté tiré, (& ne signifie autre chose qu'vn inuéteur ou ouurier d'égins & machines desquelles l'vsage s'estend en tout ce qui est requis en la vie presente, soit pour la necessité, soit pour l'ornement & honeste recreation, soit en temps de guerre, ou de paix jugeront de ceste tant excellente science (ie discience vrayement demonstratiue) non pas selon que porte l'abus du commun, mais selon la verité. Et pourtant m'accor deront que puis qu'entre les arts qui gisent en practique, il n'y en a pas vne ni plus recreatiue pour la gentillesse des inuentions, ni plus vtile, voire plus necessaire en infinies occasiós, & en toute maniere deviure: à grad' peineaussi s'en trouuera-il aucune plus digne d'estre cognue & practique e par l'aide des grands, ordonnez de Dieu pour aider & soulager les petis. Ceci se pourroit beaucoup amplifier & demonstrer par tres-grades & inuincibles raisons, mais ie me cotenteray d'en dire vne pour toutes: ascauoir que si la contéplation des proportions des nombres, poincts, & mesures es choses artificielles, est inutile si elle n'est rapportee à l'actio, il s'ensuit que la mechanique est le fruict de la geometrie, & par consequent, le but d'icelle. Aussi tant s'en est salu que les grands Empereurs & Roys l'ayent mesprisee, qu'au contraire plusieurs d'iceux en ont esté amateurs, iusques à la practiquer eux mesmes,

A. ii.

par maniere de dire, non seule met de l'esprit pour en coprédre les rais sõs, mais aussi des mainsmesmes, autât que leur gradeur le pouuoit souf frir.tesmoins entr'autres ce grad roy de Syracuse, Hieron: Demetrius, roy d'Asie: & Adrian, l'vn des plus illustres empereurs Romains. outre ce que tous ces grands seigneurs anciens pour la plus-part n'ont pas moins perpetué leur memoire par le moyé des ciseaux des ouuriers dont nous admiros auiourdhuy ses ouurages ruinez, que par les liures des doctes & bien disans historiens. Et quant à ce qu'estant si petit, i'ose m'addresser à vous, Monsieur, deux choses me garentiront de ceste faute: ascauoir vostre humain & gracieux naturel, & l'excellence de celuy duquel ie vous presente vn ouurage auquel ie m'asseure, selon que l'ay cognu vostre vrayement noble & gentil esprit encliné à telles estudes) que ne prendrez moins de plaisir pour la subtilité & commodité des inuentions ici contenues, que plusieurs en pourront tirer prousit, les mettant en practique. Cependant, asin que quelqu'vn ne pense que ie face mes monstres, & me pare des plumes d'autruy, ie vous presente auec les figures des machines qui sont de l'auteur, la declaration d'icelles, sans la quelle elles seroyent à la verité comme vn corps sans ame, à l'endroit de plusieurs. Que si Dieu eust faict ceste gra ce à l'auteur du liure de luy donner plus longue vie, il ne faut douter que l'œuure ne fust sorti de sa main beaucoup mieux poli & accompli en toutes ses parties. Si est-ce que i'ay esperance que ma peine en cest endroit ne sera iugee par gens à ce cognoissans, ni petite ni vaine: vous suppliant treshumblement, Monsieur, de prendre en gré ce mien petit labeur, & souffrir que vostre illustre nom luy serue de frontispice, com me d'une tresheureuse rencontre pour le faire trouuer meilleur à tou tes gens equitables, & le preseruer des calomnies de tous enuieux. De Balle, ce premier d'Octobre, 1578.

VOSTRE SERVITEUR TOUTE SA VIE,
FRANCOIS BEROALD

\* = 2. I = 1 | I | I |





# AVDICT SIEVR D'HASTINGS, &c.

SONET

SIN SI qu'vn bastiment dont la teste leuce
Se pousse vers le ciel, est honoré d'auoir
Un marbre sur son front qui belle face voir,
Auant qu'on soit dedans, sa glorieuse entree:
Celiure (dont le traitt non seulement recree
Celuy qui l'appercoit, mais aussi a pouvoir
Par sa diversité & grandeur d'esmouvoir)
Se plaist de vostre nom dont sa face est paree.
Et si vous permette z que vostre nom l'honore,
Sur le temps qui nous fait, & qui puis nous devore,
Ayant faitt vostre cours, il vous fera vainqueur:

Ainsi comme Hieron & le grand Demetrie, Qui honorans ces arts en Sicile & Asie, Recoyuent auiourdhuy par eux vie & honneur.

FRANCOIS BEROALD.

MUSA FOELICITAS ALTERA.

#### A BUY MESME.

MON seigneur, cil qui void les engins de BESSON,
Ne pouvant pas sonder la science secrette
De cest arttant subtil, BESSON mesme il regrette,
Pour de tels instrumens luy faire vne lecon.
Mais puis que BEROALD a trouvé la facon
D'expliquer ces engins, il n'y a point de perte
En la mort de BESSON, sa vie est recouverte:
BEROALD maintenant nous met hors de soupson.
De si viues raisons ces pour traists il explique
Par l'artindustrieux de sa Mathematique,
Que de tous ses engins on comprend les effects.
Puis il a son labeur sacré à vostre gloire,
Digne entre les Francois de l'heureuse memoire
Que merite l'effect de ces rares pour traists.

HEUR DE LABEUR. LE DIGNE.



# PREFACE AV

LECTEVR.

A Q V E S Besson, Dauphinois, Ingenieux & Mathematicien du Roy de Frace, mesprisa plusieurs incomoditez, s'exposa à beaucoup de dagers, sit des voyages fascheux, & en diuers pays, employa toute sa vie, & trauailla en toutes sortes pour puiser des sources pl'cachees des Mathematiques & arts mechaniques, diuers secrets grademet ne cessaires à toutes republiques, & suffisans pour coteter les estudes des plus gétils esprits. S'il eust voulu suir le trauail, & des sa ieunesse s'em parer de l'autorité des anciens pour regratter leurs conceptions, & se faire valoir partel moyé, iamais il n'eust atteint à ceste cognoissace des choses difficiles, de laquelle il a faict profession au grad prousit de

des choses difficiles, de laquelle il a faict professió au grad proufit de tous. Or entre les œuures excellentes de ce personnage de grad & ingenieux esprit, & ou lon peut voir de l'artifice admirable, voici vn Theatre de labeur immése, répli de machines & d'instrumés plaisans à coliderer, & tres-vtiles à practiquer. Il esperoit bien, en faueur des gés de lettres, adiouster plusieurs autres tables à ce liure, auec vne explicatio de tout le cotenu, pour enseigner ceux qui ne sont pas des plus exercez en telles choses:mais d'autat que la souuenace des trauaux passez, & la dif ficulté de ceux qui se presentoyent, destournoyent de son entreprise ce personnage, souuentes sois reduit à vne condition & maniere de viure fort incertaine: craignant aussi qu'en voulant presenter vn ouurage entierement elabouré & fourni de toutes ses parties, la mort le preuinst, & que ceste meilleure part peristauec luy, ayant trouué à propos des pourtrayeurs & graueurs excellens, il fit tailler en culure les soixante tables que nous vous offrons maintenant. Et comme il estoit apres à expliquer ce grand Theatre, auquel il vouloit adiouster quelques nouuelles inuentions & pieces non moins excellentes (asçauoir trois liures: le premier desquels traittoit de l'inuention des moyen nes & continuellement proportionelles: le second, des elemens de conuertir le courbe en droites dimélions: & le troilielme, des exercitations tant du premier que du lecond. le tout inuenté de tel esprit, que les plus doctes Mathematiciens certifioyent n'y auoir eu iamais inventions Mathemati ques plus proufitables:) la mort l'éporta du monde, & osta la vie à celuy qui viuoit pour seruir aux autres. Or en laissant deplorer telle perte aux hommes studieux, nous des rons que chacun recueil le cecy de bonne affection. Cependant nous voulons bien que chacun sçache qu'il n'y a ici aucun instrument ni machine pourtraitte, qui n'ait esté ou inventee ou enrichie par Besson (combien que plusieurs ayent tiré quelque chose de ses discours familiers, n'ayant eu honte de monstrer çà & là quelques semblables inuentions) & qui ne soit ferme & munie de toutes pars de raisons pregnantes & necessaires, tirees des Mathematiques & de la Physique. tellement que son peut dires ans van terie que ce n'est point ici l'ouurage d'vn homme oyseux & delicat, ou nourri à l'ombre: mais d'vn qui a souffert beaucoup, & a consommé de grands biens. Brief, cest œuure orné de tant de belles machines est tel, qu'il faut dire que celuy qui n'y prendra contentement, est malade d'ingratitude & d'enuie, mesmement s'il ne sçait ni ne peut faire mieux. Au reste, afin que tu puisses tirer autant de proufit que de plaisir de ces machines, ie les ay declarees suyuant les raisons sur lesquelles s'estoit fondé Besson, comme tu pourras voir par la lecture de ceste declaratio: pour laquelle mieux entendre, tu noteras ceci en toutes les figures, (soit qu'elles soyent disposees d'vne faço ou d'autre,) que la teste du liure est nommee Septentrion, la ligne du bord de la plache estat pour ceste cause appelee la ligne Septentrionale: le bas, Midi: le bord de la planche tourné vers ce quartier, la ligne Meridionale:la cousture, Occident, & le bord qui la regarde, la ligne Occidétale: l'opposee, Oriet, & la ligne, Orientale. Outreplus, pour autât qu'il n'y a point de lettres es planches qui seruent à demostrer, afin que ie te meine au lieu que i'entendray, i'vseray souuetd'yne mesure diuisee en vingtetquatre parties, laquelle auec tout le reste est mise en la prochaine page, à laquelle tu pourras auoir recours. Bien te soit.

Angle & Septemention.

Angle & Socident.

Ligne Septentrionale.

Septement of de



Ligne Orientale.

Apole d'Occident

Ligne Meridionale.

Angle de Midien



# AVX AMATEVRS de ces sciences,

0 D E.



De secher dessous l'enuie,
Qui en nous minant le cœur,
Et faisant forcer nature
Nous contraint auecques cure

De cercherici honneur?
Ou soit par quelque vaillance,
Quelque labeur, ou science:
Ou en suyuant le destin,
Qui nous tenant compagnie
Iusqu'à l'heure definie
Void auec nous nostre fin?

Si la dent impitoyable
Du faucheur d'ans imployable
Nous fait sentir son effort,
Et à peu nos iours moissonne,
Sans qu'aux doctes il pardonne,
Les met tant mesmes à mort
Abusant leur esperance,
Qui leur donnoit patience
A souffrir plusieurs ennuis:
Desirans de voir vne heure
Muer en vne meilleure
Cent & cent sascheuses nuicts.

Que pour la future race, Induire à suyure leur trace, Et acquerir du scauoir, Non pour d'vne vaine gloire, Eterniser leur memoire, Et des gens se faire voir. Carla vanité tre suaine

Est celle qui se proumeine

Dans l'humain enten dement,

Et qui poussé par sa slame

Ueut faire viure son ame

En terre eternellement.

Ou auec leur industrie

Faire bien à leur patrie,

Comme faisoit nostre auteur,

Qui suant sous son aleine

N'espargna iamais sa peine,

Tant qu'es os il eut vigueur.

Donques d'yn œil debonnaire

Uueillez de cœur accueil faire

Ace Theatre divin:

Et que chacun y prousite,

Ou qu'apart-soy on s'incite

D'y mettre à mieux mieux la main.

Quant à moy ie veux pour suyure, (Si Dieu me laisse tant viure)

De faire vn iour voir comment

Il m'incite le courage

Pour paracheuer mon aage

Al'imiter seulement.

Ce que faisant ie desire

Que ceux qui me viendront lire

Soyent tant sur moy envieux,

Qu'au regard de mon ouurage

Ils soyent espris d'auantage,

Citaschem à saint minse.

MUSA FOELICITAS ALTERA.

Ce liure ne veut point, d'vn langage mignard Pour parer sa beauté, l'attrayante eloquence. Car il veut seulement, qu'on monstre la science Par mots assez communs aux raisons de son art.



# DECLARATION DES

# parties & vsage de ce

THEATRE.

#### PROPOSITION PREMIERE.

Certains instrumens inuentez par raison geometrique & mechanique, pour les mesures & fondemens desquels pour la plus-part se seruent les inuentions suyuantes en cest œuure.

#### DECLARATION DE LA I. FIGURE.



N CESTE premiere figure l'auteur nous presente les instrumes les plus ne-cessaires en mechanique, & dont il vse souvet és suyuantes machines: a scauoir le copas & la reigle, qui sont du costé d'orient. & a faict ainsi son copas, asin qu' au besoin il puisse servir de mesure, de reigle, & d'esquerre, estant ceneantmoins tous-iours compas: & doit auoir de longueur (encor qu'elle ne soit pas ici observee) ou vn pied, ou demi, ou huit poulces, ou quelque autre certaine, d'ot on se puisse aider au besoin. D'auantage il-y-a au milieu la vis & l'escroue, & vers occidet les instrumens dont on les fait. & doiuent estre considere z ceux du milieu: car il en be songne souvent és machines suyuantes: ou il se faut aider de la vis comme es engins à leuer & à tirer sardeaux, & est l'escrot es vtile.car (comme il sera dict

ci apres) iamais la vis ne retourne: & a vne force incroyable.ce que monstre assez l'vsage quotidien. Et ceci est tout ce qui se doit considerer sur la premiere figure.

#### PROPOSITION 111.

Instrument nouveau & singulier, pour mesurer toutes les parties notables de tout corps proposé pour scauoir le rapport proportionel d'icelles en la composition d'iceluy.

#### DECLARATION DE LAIL FIGURE.

Cest instrument est fort vtile à ceux qui veulent prendre les mesures d'un corps, asin puis apres d'en faire un tout semblable: d'autant qu'il peut constituer les deux iambes d'un triangle, ayant tel angle & telle proportion entr'elles qu'on accordera. Ce qui se pourra bien entendre par la declaration de ses parties, qui sont telles. Premieremet il-y-a deux branches, dont celle qui se monstre dessus, « où apparoist un cercle diuis é en 16, qui est la teste du clou, tend de l'angle d'occident « de midi à l'angle de septentrion « orient: « l'autre qui luy est du tout pareille, horse mis qu'elle ne recoit pas la teste du clou, tire de midi en septetrion: estant l'une « l'autre diuisee en 15 parties, chaque partie l'estant dereches en cinq: de sorte qu'il-y-a 75 parties en tout: se pouvant toutes sois le dict instrument fai-

### Declaration

re de grandeur volontaire, selon la commodité de celuy qui le veut. Outreplus les regles ou branches, sont, quant à leurs corps, quar rees, plattes, & de telle espoisseur qu'on puisse tout de leur long faire vne renure à queue d'hironde, où puisse entrer vne coulisse ou nauette qui y soit bien adioustée : & qu'ainsiil-y-ait deux renures & deux coulisses, au milieu de squelles on face deux autres renures au trauers des regles ; les quelles deux soyent plus courtes & plus estroittes, ne finissant pas aux bouts des regles : car elles les fendroyent. Mais asin qu'on entende l'vsage de la place de ces renures, il est besoin de scauoir quelles sont les autres parties de l'instrument, as cauoir les deux nauettes & le clou, auec ce qui luy faut, tout estant compris en ces cinq figures qui sont en occident. La premiere des quelles, en comptant de midi en septetrion, est l'albidade, ou regle demonstrante, diste par les Latins Ostésor: la seconde est la teste du clou, sur laquelle tourne ceste alhidade, ayant en son bord les pointes de l'eschelle altimetre, qui y sont rapporte z: la troisies me est vne des nauettes, ayant vnt rou rond au milieu, asin que le clou puisse librement tourner de dans, exelle par consequent virer de mesme alentour d'iceluy: la quatrie sme est l'autre nauette du tout semblable à la sus diste en laquelle se void le clou bien rond, son bout estant en vis, asin que par le moyen de l'escroüe, qui est la cinquies me, l'instrument puisse estre tenu sert é, lors qu'il aura est é constitué selon la volonté de celuy qui s'en seruira. Voila donc ce qui est des parties: ce qu'estant bien consideré apportera grande clarté à tout l'instrument.

#### PROPOSITION III.

Compas nouueau par le moyen duquel on peut descrire toutes figures & droites lignes, selon l'ordre des pyramides qui ont telles figures pour bases.

#### DECLARATION DE LA III. FIGVRE.

Encores que ces inuentions de compas peuvent sembler inutiles, d'autant que par plusieurs regles desquelles les raisons sont comprises au sixiesme liure des Elemens d'Euclide, les figures proposees se peuvent faire: neantmoins elles ne sont pas à reietter, tant pour la subtilité de l'inuention que pour la commodité de pouvoir d'vn seul tournoyement faire telle figure qu'on voudra. Et est la raison de ceci comprise sous la doctrine des figures parallelogrammiques & reciproques, comme il se verra par la declaration des parties de ce copas, auquel se voyent plusieurs iambes, d'entre les quelles la plus longue & plus prochaine de la ligne orientale & qui luy est parallele, ayant vers sa partie meridionale trois pointes, est celle que nous nomerons immobile ou fixe, d'autant que lors qu'on se veult seruir de l'instrument, il faut qu'elle soit fichee en la superfice, par le moyen de ses trois pointes, de sorte qu'elle ne puisse bouger, mais soit comme l'aissieu, entour lequel tourne librement le reste de l'assemblage, lors qu' on en besongnera. En ceste iambe au dessus des pointes apparoist vne pyramide renuersee, de laquelle la base est vn triangle equilateral rectiligne, ce qu'empes che de voir la raison de peinture. & doit estre ladicte pyramide separable : cest à dire, se pouuant oster & mettre lors que besoing sera, estant en sontrou quarré, comme doit estre aussi quarree la partie du pied immobile qui entrera dedans. Outre ceste pyramide, il en fault auoir plusieurs autres qui se puissent aussi mettre en ceste iambe fixe, estans icelles ou quarrees, ou pentagones, ou hexagones, ou de tant de coste Z qu'on voudra, selon les figures qu'on veult faire. Car on ne peut appeler cest instrument compas, sinon entant qu'à l'imitation du compas, il doit descrire une figure d'un trait, ce qui aduiendra selon la pyramide qui y sera posee. Dessus la pyramide vers septentrion paroissent en la iambe fixe six trous, lesquels sont mis là pour y passer une cheuille qui viendra de la pyramide, afin de la hausser lors que la pointe ne se pourroit plus approcher, à cause de la grosseur d'icelle, quand on voudroit faire une petite siguré. Le reste de l'assemblage est tel que ceste branche parallele à la ligne de midi, & qui est loing de la se ptentrionale de 2.m.(estant la plus longue de celles qui luy sont paralleles) peut tourner librement à l'entour de la iambe fixe par le moyen du trou rond qui est à son bout oriental, estant tenue en raison par ce demi arc, au bout duquel est vn canon: de sorte que tenant en la susdicte branche tournante, il tourne auec elle, afin qu'elle soit mieux tenue en raison, & tourne plus instement. A ceste branche il-y-a deux autres paralleles moindres en grandeur: dont celle qui luy est plus proche au bout orietal a vne roulette, qui tousiours doit toucher la pyramide: à l'autre, qui est la plus meridionale, est au bout criental la place ou canon quarré, où se doit mettre la pointe telle qu'on voudra. Ces trois branches entrent quarrement dans deux regles paralleles à la ligne orientale, & à la iambe fixe, esquelles en ceste figure apparoissent des pointes, combien qu'elles n'y seruent de rien, & seroit meilleur qu'elles fussent toutes quarre es à bas. car elles seruent beaucoup à tenir droites les pieces, d'autant qu'elles se reposent sur la superfice, sur laquelle se doit descrire la fi-

# Des figures de ce Theatre.

guré. Et n'est pas hors de raison qu'elles y soyent, d'autant que s'il n'y en auoit qu'vne, les branches pour royent variers ce qu'elles empeschent. Outre tout cela apparoist un arc Turquois, duquel le milieu est ioint à la regle du milieu, sans qu'il s'en puisse separer, estant aussi attaché à la branche plus occidentale: lequel sert pour conduire l'ouurage. Car la pointe disposée selon la distance qu'on la veut, de la iambe mobile, une main mise à la iambe immobile, al l'autre à cest arc, en tournant on pousse tousiours la regle du milieu contre la pyramide: de sorte que la pointe va comme la pyramide, sa fait au tour vne sigure parallele à ladicte pyramide, non pas comme elles sont descrittes ici dessous. car c'est l'autre compas qui les fait: mais cestui-ci fait celles qui sont de droites lignes, se qui s'erapportent à celles-ci se plusieurs autres semblables, selon la pyramide qu'on y aura misse. Ce qui s'entendra par ce que i'ay desia dict, que pourra experimeter sans crainte celuy qui aura la moindre cognois sance des premiers elemens de ces sciences.

#### PROPOSIT. IIII.

Autre compas nouueau par lequel on descrit les figures de courbes lignes, lesquelles respondent aux figures de droites lignes, & ce selon l'ordre des pyramides qui ont les figures de courbes lignes pour base.

#### DECLARAT. DE LA IIII. FIGVRE.

CE compas est conioint auec l'autre, & quand l'vn & l'autre seroyent semblables, n'importeroit rien. car ils ne doyuent estre differens qu'en la pyramide, leur vsage estant du tout pareil, & la maniere de s'en servir en tout semblable: cestui-ci faisant les sigures qui sont descrittes au precedent pourtrait, d'autant que la sigure se rapporte à la pyramide qui est mise au pied immobile du compas. Quant au reste, cestui-ci a des particularitez qui ne sont pas en l'autre, comme l'autre en a qui ne sont pas communes à cestui-ci. Et ceci est faist assin qu'on puisse en faire selon la commodité. car estans tous deux semblables, seroit tout vn, d'autant que si la pyramide de droites lignes est mise en l'autre, il fera ce que fait cestui-ci. Toutessois ces canons qui sont es regles perpendiculaires, sont au lieu des trous de l'autre, & servent au besoin si la superfice n'est pas platte, comme si le centre est plus haut ou plus bas que le lieu où doit est rela circumference pour hausser se baisser la pointe. Le reste est semblable à l'autre, & en doit est recomme d'iceluy. Ce que le diligent lecteur pourra cognoistre, s'il se remet en memoire ce qui a esté dist.

#### PROPOSIT. U.

Compas non encore veu, & qui est vniuersel pour descrire tout en vn trait la figure ouale, ayant vn de ses deux diametres tant long, & l'autre tant court qu'on voudra.

#### DECLARAT. DE LA V. FIGVRE.

L'OUALE est vne figure qui pour sa beauté se trouve souvent es edifices & plusieurs figures: pour laquelle faire il-y-a beaucoup d'inventions. Car les massons la font, en piquant deux pointes, & par vn cordon tournant alentour, icelles deux pointes est ans comme vn seul centre. D'autres font deux cercles s'entrecouppans & passans par le centre l'vn de l'autre, puis les rognet par leur haut: autres les sont plus est roittes, autres plus longues: & ce non sans beaucoup de traits de compas, qui quelques sois gastent la besongne sur laquelle on fait l'ouale. A toutes les quel les incommodite zon previent par le moyen de ce compas, qui pourroit est re comme les dessus dessus s'il n'y avoit qu'vne sorte d'ouale, selon laquelle seroit la pyramide, ou bien il faudroit infinies pyramides. Aquoy reme die cest excellent compas, duquel la gentillesse commodité ne cede point à celles des autres. Kais asin que nous les cognoissions, entendons ses parties, qui sont telles. Ascavoir vne iambe sixe comme es autres, alentour de laquelle tourne le reste de l'assemblage, comme es autres, ayant la branche septentrionale semblable à celle du premier qui est en la 3, sigureauec

B. 4.

#### Declaration

vne autre aussi semblable, & qui luy est parallele, qui est vers midi. Ces deux branches entrent quarrement en deux regles perpendiculaires, paralleles à la iambe fixe: desquelles celle qui est au milieu porte la pointe, & l'occidentale doit estre toute quarree au bout pour mesme cause que i'ay dicte ci-dessus. Tout ceci appartient au mouuement, 🔗 à la tenir en raison.car le reste sert, & est la cause de la description de l'ouale. Au pied fixe apparoissent deux boules rondes: dont l'une est loing des pointes de 1. m. & 7. p. & l'autre loing d'icelle enuiron 1. m. Autour de chacune est vn orbe ou corps circulaire, faict en mode de tranchoir assez espais, asin qu'vne vis puisse entrer en son espaisseur pour le serrer contre le pied fixe, lors qu'il aura esté constitué par l'operant: est ant la dicte vis plus bas qu'à la moitié de l'espaisseur, asin qu'elle n'empesche pas vne nauette qui est en chacun orbe, mise en iceluy si proprement qu'elle y ait son libre mouuement autour de la iambe fixe, tenant à un autre petit orbe, mis sur le premier, & qui est mobile: car le premier est fixe. Quant à la vis qui paroist en la nauette, elle ne sert de rien, d'autat que la nauette doit estre d'v ne mesme piece que la regle fendue qui en vient dans la fente en la quelle entre la branche du milieu perpendiculaire, de laquelle l'approcher au centre est retenu par le canon qui se serre à v is à la regle fendue. Et ceste branche perpendiculaire du milieu a libre mouuement sur les deux venans d'orient en occident, afin qu'au mouuement est ant poussée par la main, elle approche & recule du pied immobile. Ce qui se fait à cause du panchement des orbes, d'autant que s'ils estoyent droits (c'est à dire paralleles à la superfice sur laquelle on veut descrire l'ouale) on descriroit un rod:mais estans penchez, leurs diametres s'accoursissent, à cause que la circuference s'approche du pied immobile, qui est le cen tre. De la vient la facon de l'ouale, soit que les regles se haussent ou baissent. Quant à la branche occidentale perpendiculaire, elle tient droittes les autres, & doit estre quarree par son bas, debuat estre serree sur la branche meridionale auec vne vis, comme par en haut vers septentrion elle l'est sur la branche septentrionale. Le reste du mouuement est comme aux autres.

### PROPOSIT. U1.

Compas de nostre inuention comme les autres, lequel de long temps auons communiqué à plusieurs, pour descrire en vn plan toute ligne vrayement spirale, sans aucun entortillement de corde, ni autre deceuable facon de faire.

#### DECLARAT. DE LA VI. FIGVRE.

L'UTILITE de ce compas n'est pas moindre que celle des autres, d'autant qu'il aduient souvent qu'es bastimens on en a bien affaire pour ceste maniere de ligne, qui se fait par le moyen du copas ordinaire, mais à plusieurs sois, estant besoin d'ouurir ou refermer le compas, diuers centres sur lesquels on besongne estas constituez. Toutessois encor par ceste facon iamais elle n'est si naturelle que ce copas la descrit. Lequel est en ceste figure tout coplet vers la ligne de midi, le reste qui est au dessus n'estat que ses parties ou presentes ou futures. De toutes celle qui est la plus prochaine du compas entier est un canon das lequel est tout l'artifice du mounemet de la pointe en limaco. Au bout occidetal dudict cano est une pointe, la quelle se fiche sur la superfice ou on veut descrire la ligne spirale, afin que le corps du copas tour ne alentour d'icelle, elle estat au cetre. Par haut le cano a une renure ou fente tout de son log, faicte en queue d'hiron de, dans la quelle puisse entrer vne regle faitte à l'equipolent: au bout occidental de la quelle sera la pointe mobile, come il se peut voir en la partie de dessus, le canon allant vers septetrion: & au bout oriental sera vne escroüe, auec laquelle ici elle n'est pas bien iointe car ce qui les tient ensemble la doit prédre par dessous, asin que le clou n'épesche que la regle ne coule aisemet en la fente ou renure. Ceste escroue qui estiointe à icelle vire alentour de la vis qui s'y voit, où mesme elle est assemblee. Ceste vis doit estre au milieu du canon, ayant libre mouuement sur son piuot, qui se met au trou rond, qui apparoist en l'instrumet complet vers occident, son autre bout estant fixe en ceste roulette qui est aupres de la ligne d'orient. De toutes ces parties icy le copas estant composé, la roulette ayant libre mounement circulaire, le copas appuyé sur icelle & sur sa pointe, lors qu'on vient à mouvoir le compas, la roulette tourne au moyen des dents qui sont autour d'elle: & tournant elle fait aussi tourner la vis qui pousse l'escroïie, qui est tenue en raison par la regle, laquelle aussi par mesme moyen est poussee: de facon que petit à petit la pointe mobile se retire du centre, & descrit le limacon: lequel se fait de plusieurs manieres, selon les vis qu'on met dedans le compas, dont on en voit deux sortes vers septentrion. Quant à ces deux vis qui sont au canon vers orient, elles seruent pour faire tenir la roulette par le moyen d'un cercle mobile, qui estant fixe au canon, fait que ceste roulette ait son mouuement.

PROPO\_

# Des figures de ce Theatre. PROPOSIT. VII.

Tour geometrique, & non recognu en aucun lieu, pour auec vn seul calibre reduire & tourner le cylindre & cone en forme ouale telle qu'on voudra auec ses instrumens, & ce de toute matiere qui se peut tourner.

#### DECLARAT: D.E LA VII. FIGVRE.

L'A gentillesse & subtilité de ce tour est telle qu'elle ne se peut assez priser, car par l'intelligence d'iceluy on en peut constituer de telle sorte que par leur moyen on pourra tourner non seulement en ouale, mais aussi en quelque autre maniere que ce soit. Et n'est point à mespriser ceste facon de tourner. car auec le plaisir elle apporte vtilité aux artisans, qui par son moyen auront plustost & mieux faict vne piece d'ouurage, que par l'aide de plusieurs vtils qui sont propres à leur mestier. Pour à quoy paruenir, il faut entedre ses parties, qui sont premieremet (come es vulgaires) les pieds & l'assemblage, & les testes mouuantes, la marche & la perche: les particularite 7 est as aux testes telles que nous les descrirons. Du bout des pieds vers septétrion sortent deux testes immobiles: l'une, orientale: l'autre, occidetale. En l'orietale est un trou quarré, ou passe un bois quarré assez long, qui sert pour approcher & reculer les pointes qui doiuet porter la besongne, & les testes du milieu qui sont mobiles: en l'occidetale (come aussi en l'orietale) est le bout come du manche d'une broche, qui tourne au trou rond qui est en ceste teste. Les deux testes mobiles sont percees à sour pour receuoir l'aissieu es pointes qui tournet, ausquelles se met la besongne. Or aux parties de l'aissieu des pointes qui sont entre vne teste fixe & une mobile apparoissent deux orbes come ceux qui sont au copas à faire l'ouale, desquels depend toute la subtilité du tour, ay as leurs centres sur la mesme ligne que le cetre de la besongne, est ans tellemet faicts qu'on les peut costituer librement selon la facon qu'on veut d'oner à l'ouale, ne plus ne moins qu'au compas ou il-y-a deux ronds comme ici, qui seruent à mesme sin.car ils sont pour la conduite de l'vtil. Et se doiuent les orbes constituer l'un comme l'autre par le moyé des quarts de cercles dente Z qui s'y voyent. Or quat à ce que les bouts de l'aissieu qui les porte sont coude z, cela est faict pour donner plus de force au mouuemet.car outre cela ce seroit tout un s'ils estoyent droits. Au reste les deux testes mobiles sont fendues de la largeur d'un ais, qui y entre librement, & y-a son mounement haut & bas. Cest ais la est troué, & a au milieu vne fente en mode de serpent pour mettre le fer selon la volonté de l'ouurier. (car il conduit l'instrument, la main ne faisant que le soustenir) & s'appuye l'ais sur les rods qui au mou uement la font hausser & baisser: de maniere que le ferne touche l'ouurage, que selon que hausse ou baisse l'ais percé, auquel est botil. Parainsi est euident, selon la description de bouale, que les cercles perdent leurs ronds, eu esgard à l'aissieu duquel ils approchent de deux costez. Or sont ici mis deux orbes, afin de pouvoir faire l'ouale à volonté, d'autant qu'il faudroit auoir infinies ouales. D'auantage, quant à ce qui se voit vers septentrion, sont les vtils & l'aisseu auec la besongne. Il est à noter ici que si au lieu des cercles on y met des autres figures telles que celles que descrit le Jecond compas, on tournera de mesme les figures, la raison ne changeant point.

#### PROPOSIT. UIII.

Autre nouveau genre de tour tiré du precedét, pour cauer & ouurer en forme d'ouale taces & gobelets de toute matiere qui peut endurer les vtils de fer.

### DECLARAT. DE LA VIII. FIGVRE.

A IN S I qu'il est plaisant de tourner en ouale ou autrement, selon ce qui en a esté declaré ci deuant, il est agreable de creuser: car volontiers l'un ne va gueres sans l'autre, principalement estant question de quelques beaux vases, dont les seigneurs sont curieux, et pour le squels se sont ces choses. Pour à quoy par uenir est presenté ce tour tiré de l'autre, ayat la base mesme, et les testes semblablemet, sors que l'une est coudee: as cauoir celle qui sort du pied orien tal, asin que plus aisemet l'ouurier se puisse appuyer des sus le reste apparoist à l'œil. Entr'autres l'orbe qui est entre les deux testes mobiles auec son aissieu, qui doit estre pour le plus seur accopagné d'u autre, come le mostre la figure qui est au dessus du tour. Quat au reste, on le peut accomoder à plaisir, suyuat tousiours le trait de l'inuetio, et observat qu'en

#### Declaration

la teste immobile occidentale soit vne pointe où se mette l'ouurage: et que les deux testes mobiles soyent fendues, non pour mettre vn ais, comme au precedent, mais le manche de l'vtil, lequel s'appuye sur les orbes, et par iceux est haussé et baissé pour la forme de l'ouale, et de l'autre sorte de sigure qui y seroit. Qu'at aux trous quarrez qui sont en la teste mobile de deuers orient, ils seruent à mettre vne cheuille pour soustenir l'vtil lors qu'il n'y aura qu'vn orbe: toutes sois il vaut mieux qu'il-y-ait deux orbes, pour la cause ia alleguee.

### PROPOSITION IX

Tierce espece de tour non encore veue, & qui n'est pas sans subtilité, pour engrauer petit à petit la vis alentour de toute piece longue & ronde, voire mesmes ouale.

#### DECLARATION DE LA IX. FIGVRE.

L A facilité qui est en ceste machine monstre estre possible ce que difficilement beaucoup voudroyent croire, veu que le naturel de la vis n'est pas que son areste soit de cercles paralleles,mais qu'elle aille en mode de ligne spirale. Quant à l'vtilité,ce tour en a beaucoup, d'autant qu'il depesche en peu de temps ce à quoy il en faut beaucoup consu-

mer, comme l'vsage commun le monstre. Mais afin que nous entendions le total, venons aux parties.

Ce tour est different en beaucoup de parties aux precedens, combie que sa base soit tousiours semblable, estant la plus propre, plus certaine & plus vsitee: veu qu'on n'en scauroit faire qui eust moins de parties, & qui peust seruir autant. Mais les testes sont dissemblables.car ses pieds sont eleuez au dessus du tour vers septentrion, enuiron de deux mesures, constituant ainsi vers occident & vers orient les deux testes fixes, comme es autres: l'une d'icelles, ascauoir l'occidentale, ayant en soy la pointe sur laquelle vn bout de l'ouurage tourne, estant loing de la basé du tour de 23. p. Entre ces deux testes sixes sont trois testes mobiles: dont les deux qui sont vers orient, sont petites & comme les communes: mais l'occidentale est plus haute, & est de telle grandeur qu'elle puisse porter la pointe sur laquelle l'autre partie de la besongne tourne. Les deux petites & semblables testes seruent à porter vne vis, qui cause le mouuement tel qu'il fait aller le fer de l'instrument de la facon que la vis est tournee. Ceste vis est tenue dans un bois creux, où elle est supportee en toutes ses parties. Au milieu du bois creux est vne escroue fixe, en laquelle meut la vis, de facon qu'elle s'approche & recule parle mouuement. Le bout occidental de la vis pousse vne piece quarree, en laquelle il tient à piuot, & par le moyen d'une cheuille demeure le piuot estant entaillé, de sorte qu'il ne puisse sortir, & ce ainsi comme les vis es presses des libraires en la part qui est toute ronde. Au bout du dict bois poussé par la vis est le manche de l'otil, qui doit autrement qu'il n'est ici pourtrait, auoir mouuement haut & bas, asin qu'il puisse estre tiré de l'ouurage ou poussé contre iceluy. Car lors que l'ouurier tourne il faut que le fer attrape l'ouurage, & lors qu'il destourne, il faut que ledict fer s'en retire: comme scauent bien practiquer les tourneurs. Le reste de ce qui est ici depeint, appartient au mouuement tant de la vis que de la besongne, & de l'instrument. Pour quoy bien entendre, il est besoin de scauoir les parties qui y sont propres & adaptees en ce pourtrait. Au haut des testes sixes vers septentrion est une perche droite & ronde, parallele à la ligne septentrionale, laquelle peut librement mouuoir dans les trous qui sont aus dictes testes où elle entre, ayant en son milieu & vers les extremite trois barrillets où s'entortillent des cordes, comme il appert en la figure. En celuy du milieu la corde deuidee a vn cotrepois à vn bout, & de l'autre est tenue de la main de l'ouurier, qui en la tirant donne le mouuement qui est ramené par le contrepois. Car celle qui est au barrillet d'orient, y est attachee par vn bout. puis enuironnant le bout oriental de la vis a vn contrepois à son autre bout: & l'autre qui est au barrillet d'occident, y tient aussi: puis estant deuidee entour vn bout de l'ouurage, comme on fait ordinairemet, à son autre bout a un contrepois qui auec les autres ramene le mounement. car l'ouurier tirant sa corde, fait tourner la perche & lesbarrillets, & par consequent l'ouvrage & la vis. L'ouvrage tournant se prepare à se faire entamer par le fer. car le fer n'entame point s'il n'est poussé, ou si la chose qui doit l'estre, n'est remuee. Puis quand l'ouurier remene la main en haut, les contrepois retirent, & ainsirecule la vis, qui auparauant poussoit l'vtil, en le poussant autant que l'ouurage tourne, & retirant autant qu'il destourne. Il-y-a à ceste heure pour le mouuement de l'vtil vn soliue au sous le tour parallele à la terre qui se voit ici loing de la base du tour de 7.p. & a de long 2.m. 14.p. passant d'vn costé & d'autre les iabes du tour qui sont fendues de sa grosseur. A chaque bout du dict soline au il-y-a vne piece de bois quar ree, longue de 1.m. 8.p. au bout de chacune desquelles il-y-a vne corde qui passe par deux poulies tournantes es li-ges qui sortent des testes fixes, loing du bout d'icelles, qui est vers septentrion de 10.p. ayant à leurs autres

## Des figures de ce Theatre.

bouts vn contrepois, afin de ramener le mounement que l'ouurier aura faict auec son pied qui est en l'estrieu qui tient au soliue au : auquel soliue au est le bout du manche de l'vtil, ayant libre mounement d'orient en occident, & au contraire. Maintenant quand l'ouurier tire la corde, il leue le pied, & les contrepois qui tirent le soliue au poussent le fer contre l'ouurage: & lors qu'il laisse aller sa main, il presse du pied pour retirer le fer. De ceci pourra entendre le cu-rieux lecteur l'vtilité de la machine.

### PROPOSIT. X.

Quatriesme tour, & qui n'a encore esté veu, lequel sert pour polir & coupper le marbre en plaques & tables comme aussi toute autre espece de pierre dure) pour les ornemens des edifices sumptueux & magnisiques.

#### DECLARAT. DE LA X. FIGVRE.

CESTE machine proprement n'est pas vn tour, d'autant que l'esset du tour est que par son moyen le fer ou outil va alentour de la piece qu'on tourne: toutes sois elle est ainsi appe lee pour la similitude du mouuement qui est le tour & retour. Mais sans nous amuser à la convenance du nom, si nous entendons ses proprietez, la declaration des parties qui le contiennent sera plus desiree. Or est-il qu'il peut servir (comme le dit la proposition) à ceux qui se messent de polir les pierres, ou les coupper, comme à ceux semblablement qui licent le carton: & en general à tous ceux qui vsent du polissoir, chacun le pouvant accommoder à sa fantasie, entendant ses parties qui sont telles.

PREMIEREMENT le support ou assemblage qui soustient le reste des parties esquelles gist le mouuement es vsage de l'instrument, est quarré, long, en mode d'vn establier de manouurier, estant cependant ferme & asseuré, tant pour soustenir le faix, que pour endurer le mouuement violent qui se fait quand on en besongne. En la partie meridionale apparoist une vis, ayant une signole à son bout oriental, par le moyen de laquelle elle est menee: & entour ceste vis est une escroïse qui va & vient autour d'elle d'orient en occident, & au contraire: estant toutes sois tenue en raison par une piece de bois qui d'elle va vers l'angle de septentrion & d'orient. A ceste piece de bois est une autre parallele & pareille deuers occident, assemblees l'une à l'autre vers l'angle de septétrion & d'orient, par trois autres pieces: l'une estant ou se void l'ouurier, & les deux autres aux bouts de l'assemblage de ces bastons en croix que lon nomme vulgairement happeuilain, & que i'ay nommé sautereau. Et sont ioincles ainsi les deux premieres pieces de bois l'une à l'autre en chassis, asin que tenues en raison ne s'approchent ni reculent l'une de l'autre, pource qu'à leurs bouts meridionaux est vn tour tournant sur deux piuots, quasi comme es derrieres des chars sur lesquels on charrie le foin ou le bled. En ce tour passe vn bois droit qui a vers midi vn demi orbe percé à iour, & vers la fin septentrionale vn bois trauersier, de sorte qu'il est comme vn T. Et ladicte piece ainsi faicte se nomme balance, pource que la pesanteur du demi orbe remene ce que l'homme premierement tire à soy. La partie septentrionale d'icelle est appelee la teste, qui a deux anne aux, dans lesquels entrent deux arcs de fer, qui finissent enuiron le bois de l'assemblage du chassis: lequel bois est le second, en commencant à conter de septentrion, & auquel finit le sautereau, ayant là sa premiere cheuille, hors laquelle il sort pour aller vers les arcs de la teste de la balance, ausquels il tient: de maniere que quand la balance approche de l'ouurier, le sautere au se serre: & quand elle se retire, il se pousse, pource qu'à son approcher elle fait estargir ses arcs qui tiennent au sautereau, & au reculer elle les serre, la nature dudict sautereau estant telle que lors qu'on eslargit ses premiers pieds,il se serre & accourcit: & quand on les serre, il s'alonge. Or au bout septentrional d'iceluy est le polissoir, ou fer à coupper, que l'homme guide de la main droite, tirant de la gauche vne corde qui respond à la balance attachee à icelle 16. p. loing du tour tirant vers midi, par le moyen de laquelle est faict le mounement.car la balance pour la pesanteur de sa base, tire tousiours vers terre perpendiculairement. d'ou vient qu'estant tiré par la corde, elle redemande son lieu : ce que luy empeschant le soudain tirement de l'ouurier, la met en branle, de sorte qu'elle fait aller & venir gay le couppoir ou polissoir par le moyen du sautereau. Qui est toute la subtilité de la machine car quant à la vis, elle ne sert que pour faire changer de place au chas sis, lors qu'on aura assez poli ou couppé en vne place, l'ouurier l'allant mener, ayant mis la main à la signole, pour puis recommencer & faire ce que dessus.

# Declaration PROPOSIT: XI.

Espece de contrepois nouueau, lequel esbranlé par la force d'un ou deux ouuriers en forme de cloche, fait chausser deux grands soussilets aux minieres, comme s'ils estoyent agitez ou par cours d'eau, ou par cheuaux tirans & tournoyans.

#### DECLARAȚ. DE L'XI. FIGVRE.

ENCOR que la peine des hommes soit la plus chere, toutes sois es lieux où on ne trouue pas d'aide d'eau, il est necessaire d'employer des homes. Parquoy les machines dont la subtilité & adresse fait qu'il y en faut moins, & que peu font autant que l'eau qui sert autrepart: ces machines-la, di-ie, ne sont pas à mespriser, entre les quelles est ceste cy, la figure de laquelle est si claire qu'il n'est quasi point besoin d'interpretation: toutesfois pour l'amour des moins versez en ces matieres, ie declareray ce qui en est. Par l'aide de la balance deux hommes chauffent en ceste forge autant que huict, ou que l'eau qui feroit mouvoir vne roue, par le moyen de laquelle les souff lets haussent & baissent, ainsi qu'on voit es sorges d'Alemagne & autres pays. Or i ay declaré quelle estoit ceste balance, toutes sois pour souvenance ie le rediray. C'est une longue piece de bois, qui au bout qui doit tendre à bas, a un demi orbe espois & pesant, par le moyen duquel le bransle se donne. Ladicte balance estant ici fichee environ son milieu a un ai sieu, sur lequel elle meut librement. Icelle est vers orient pendue à vn pilier qui va de midi en septentrion, ayant son axe loing du bas du pilier 2. m. 4. p. lequel axe ou dissieu est croisé d'un bois, ayant à chaque bout une perche, qui respond l'une à un soufflet, & l'au tre à l'autre, le pilier estant fendu pour donner libre mouuement audict baston. Ainsi aduient que quand les ouuriers menent la balance à tour de bras luy donnant bransle, ils haussent un des soufslets & baissent l'autre : le haussent, quand le baston tire: le pressent, quad il pousse. Parainsi ne faut point charger de poids les soufflets, les dicts bastons les aidans, es les faisans aller plus de mesure que les contrepoids.car de telle force qu'ils les leuent, de telle aussi les pressent-ils.La forge est vers occident.Ce qui est clair à cognoistre.

#### PROPOSIT. XII.

Machine qui doit ensuyure la precedente tant pour sa nouueauté que vtilité: laquelle a la force de leuer le martinet par le moyen de deux hommes, tel qu'és forges le meine la force de l'eau ou de che-uaux tournoyans.

#### DECLARAT. DE LA XII. FIGVRE.

DE TOUS mouvements le circulaire est le plus naturel & plus parfaict, & ce d'autant que les parties qui tournent estans egalement loin du centre, les suyuantes ne fendent point d'autre air que celuy qui a esté fendu par les precedentes. Ce qui n'est pas au quarré, ny aux sigures angulaires, car l'angle est tousours plus essoigné du centre que les costés, sinon aux sigures anormes: parains la superfice ou ligne passant son milieu va plus à l'aise que sa partie qui est vers l'angle. Partant le cercle en son mouvement estant le plus propre, on a choisi les roues rondes, desquelles le centre estant outrepassé d'vn aissieu, le mouvement se fait vni forme, par consequent egal. Or toutes roues n'ont pas mouvement ni force egale, mais les plus grandes sont plus par leur mouvement que les petites, tant à cause de la pesanteur de leur faix que pour leur grandeur, qui leur cause plus de temps à mouver que non pas aux petites: parains estant plus long temps à faire leur tour que les moindres, s'il aduient qu'on le leur face faire en messe temps, leur force sera plus grande. De telle grande roue est cause est ous fiennent l'aissieu qui passe par elles & qui meut librement en ses trous. En cest aissieu y-a trois roues: la grande, telle que nous l'auons descripte, & deux petites. De la grande depend la force vistesse que l'autre, il se fait assi que le mouvement soit plus violent, ce qui ne seroit pas si elles estoyent toutes egales, d'autant qu'allant d'vn mesme train, & mouvement soit plus violent, ce qui ne seroit pas si elles estoyent toutes egales, d'autant qu'allant d'vn mesme train, & mouvement ses plus holent, le mouvement seroit plus corrigé.

Des figures de ce Theatre.

corrigé. Ce qui aduient autrement. car les deux petites roues ayans leur mouvemet pareil, tournent en temps egaux: Ela grande roue estant contrainte de faire son tour en mesme temps, le fait plus violent, à cause que sa nature (comme i ay diet) est de tourner en plus de temps. Ainsi donc le tournement est si violent qu'il leue aisément la queue du martinet, le diet martinet estant fort pesant. Outreplus la force du mouvement est augmentee, par ce que l'vn des ounriers pousse par haut, Est autre par bas: cestuy-la de deuers occident poussant par haut, Est autre qui est vers orient, par bas. Ainsi eschappe le manche du martinet, comme la sigure le monstre: lequel martinet est loing de la ligne de midi 2.m. 6.p. & d'occident, 7.p. l'enclume estant loing des mesmes lignes de 1.m. 18.p. & 1.p. & le point de la culbute du martinet, 2.m.14.p. & 22.p. Le manche estant fendu asin qu'il embrasse la grande roue deca & de la, pour venir aux cheuilles qui l'attendent, & qui sont en l'axe passant outre, asin qu'en vn tour le martinet frappe deux sois.

PROPOSIT. XIII.

Nouvelle machine à sier arbres & poultres, par laquelle deux ouuriers en faisant tourner ensemble deux roues, sont autant que huit vulgairement: ascauoir aux forets où le cours de l'eau desaut, & en lieu où la machine soit tant basse qu'on puisse trainer le bois dessus à plein pied.

#### DECLARAT. DE LA XIII. FIGURE.

CES quatre machines seruent aux lieux ou l'eau defaut.car aux lieux ou elle abonde, comme es quartiers d'Alemagne, ou ils font estat de sier quantité d'ais, ces machines ne sont pas du tout comme celles-ci.car à cause que la peine des hommes y est employee, il est besoin d'y mettre ce qui y est requis, comme il s'entendra par la declaration suyuante. Toute la force du mouuement consiste en la grandeur des roues, qui est la cause qu'il seroit bon qu'il y eust icitrois roues comme deuant, pour la raison i a alleguee, mais la commodité de la machine ne le porte pas. Or la machine est bastie sur quatre pieces gemelles, encor que pour la longueur de la poultre qui doit estre siee on en puisse mettre tant qu'il sera besoing, pour supporter le plancher sur lequel elle se tient. Des gemelles apparentes, la troisiesme, en contant d'orient, s'esseue vers septentrion, de 3.m.8.p. ayant un tour qui tourne sur ses piuots, loing du bas qui est vers undi 2.m. 12.p. A trauers ce tour passent deux bras semblables & paralleles, allans d'occident vers l'angle de septen trion & orient, loing de 1. m. 8. p. du bout oriental. Desquels pendent les sies qui sont attachees à vn bois, dans lequel entrent les diets deux bras, afin que quand se fera le mouuement, les sies tombent tousiours à plomb. Ce qui n'aduiendroit pas si le bois ou elles tiennent n'estoit comme i ay dict. car s'il estoit fixe es bras, les sies ne pourroyent pas tomber à plomb, d'autant que le mouuement de leur support seroit arculaire autour du tour qui seroit le centre, & le reste des bras passant, seroit le diametre. Parquoy il faut que par le mouuement la piece qui porte les sies se recule & approche des gemelles, d'autant que les sies ne doinent point s'approcher ni reculer à cause qu'on fait approcher la poultre, comme il sera dict apres que nous aurons declaré le mounemet des sies, dont ce qui s'ensuit, est la cause. Vers l'angle d'oc cident & de septentrion ou se void la figure d'un homme, est posé un tour duquel un pied apparoist parallele à la ligne d'occident, haut de 20. p. l'autre pied disparoissant estant tout semblable, es ayant les mesmes parties que cestuy-cy: ascanoir une roue, en laquelle se voidun estouteau, qui est une cheuille outrepassant, es qui est ici loing de la ligne d'occi dent de 19.p. & demie, & de la ligne de midi 1.m.12.p. lequel estouteau par le mouuement attrappe les rayons de ceste grande roue qui se void, dont le milieu est loing de la ligne de midi de 1.m. 13.p. 19 de la ligne d'occident 1.m. 15.p. vne autre toute semblable estant de l'autre costé, & par ainsi toutes deux sur vn mesme axe, lequel est soustenu de deux pieds qui sortent de l'assemblage. A leurdict axe est vne corde qui tient au bout de la poultre à sier, de sorte que peu à peu elle est approchee des sies. Ce qui se fait quand les ouuriers menans les signoles font tourner les roues desquel les l'axe est condé: de sorte que le milie u d'iceluy n'est pas en telle ligne qu'il puisse respondre au centre des roues, mais est parallele à la ligne imaginaire qui en est tiree. En ceste partie la entrent les bouts de deux barres de ser, qui se rendent aux bras desquels pendent les sies. Parquoy advient que quand les roues tournent, l'axe tournant tire & pous se les sies par la force des barres, icelles sies estans tenues en raison en un trou quarré ou entre leur bois: le quel trou est en l'une & l'autre poultre du soustenement, & se void loing de la ligne de midi 1.m. 20.p. & de la ligne d'occident, 1.m.14.p.Ce qui estoit à demonstrer.

# Declaration PROPOSIT: XIIII.

Autre machine nouvelle posee en semblable lieu & maniere que la precedente, de laquelle peut sortir, (en temps de necessité) autant d'effect auec vn ouurier que de la deuantdicte auec deux, ainsi que sa delineation clairement le monstre.

#### DECLARAT: DE LA XIIII. FIGVRE.

PAR ceste machine on fait le mesme que par la precedente, mais vn homme seul trauaille. Le soustenement est tout pareil qu'en la precedente, ayant la mesme roue, du moyeu de laquelle sortent aussi des rayons qui sont poussez par le pied de l'ouurier, & non pas comme l'autre, ayant toutes fois le mesme vsage. Quant à l'estat des sies, il est autre qu'en la precedente car les gemelles du milieu se releuent vers septentrion, comme il appert par la figure, en leur bas estant une renure dans laquelle est tenue en raison la sie qui y coule. Quand ie di la sie, i enten les bois lateraux qui la portent. Au dessus des susdictes gemelles est un assemblage, au haut duquel (qui est en septentrion) est une vis bipartie, c'est à dire ayant l'areste depuis la moitié insques à vn bout allant d'vn sens, & depuis la mesme moitié iusques à l'autre bout allant d'vn autre. A chaque moitié est vne escroüe allant & venant: de sorte qu'ensemble elles approchent de la moitié par vn mesme mouvement, es se reculent aussi de mesme par vn autre mouvement uniforme. A chacune des escroïles est attaché le pied du sautereau qui est en l'assemblage sur les gemelles: duquel la teste tiet à la sie, laquelle meut haut & bas par le moyen d'iceluy. car les deux escroües s'approchans, elles le serrent. parainsi il pousse les sies, & se reculans vers les bouts, elles le desployent: & ainsi il attire en haut les sies, & le mounemet est causé par la main de l'ouurier qui tient vne corde venant du bras de l'axe ou sont les vis, de ce bras di-ie qui est vers occident.car au bout oriental de l'axe est la balance qui aide à l'ouurier. Et sont tellement dispose y la balance & le bras en l'axe, qu' vne ligne tire e de l'axe au poinct ou tient le bras qui fust parallele à la balance, constituer oit un angle droit, ou bien sont constitue Z comme les palettes des aguilles des balanciers des horologes mouuans, qui est tout vn: 🜣 ce afin que quand l'ouurier tirera le bras qui est parallele à la terre, la balance qui pend à plomb prenne branle. Ce qui ne se pourroit si bien faire si ledict bras & la balance estoyent paralleles. Quant à ce bois cheuillé qui paroist, il sert à monter au haut de la machine.

#### PROPOSIT. XU.

Nouveau tombreau, ou brouette, par lequel auec l'œuure d'vn homme, en lieu principalement qui soit plain, on peut transporter autant de fardeau que par deux ou trois auec toute autre machine.

#### DECLARAT. DE LA XV. FIGVRE.

dos, or qui se transcere. L'exemple en est euidet aux hottes or charges de dos car le porteur est soulagé beaucoup quand le plus pesant est en deuant. Ce qui est gardé en ceste broüette, où le corps est tellement faict que ceci s'y
observe. Outre cela la proportion des roues y fait beaucoup. car si elles sont egales, le poix est egal, or se tire tout d'une
venue, qui apporte grande difficulté au trainement: mais si celles de deuant sont plus petites, celles de derriere leur iet
tent le poix: de maniere qu'il est plus aisé de tirer. Aussi aduient-il que celles de derriere qui sont grandes, faisans un
tour sont depescher les petites qui sont deuant, d'autant que la grande met plus de temps à tourner que la petite. Ceci
bien entendu, ceste machine ne sera pas obscure. Or ici on void la roue de deuant qui est vers orient fort petite, or celles
de derriere qui sont vers occident trois sois aussi grandes. Parquoy il est euident que facilement on pourra par ceste
broûete porter en lieu droit or en descendant, pour ueu qu'on tourne le deuant derriere, or que l'ouvrier tire apres
soy la brouette, comme il est depeint ici, or en montant estant poussée comme en lieu plain. Le reste appert. Ceste partie qui

### Des figures de ce Theatre.

tie qui est vers septentrion est la figure des brancarts & du soustenement de la brouette.

#### PROPOSIT. XUI.

Nouueau chariot extrait du precedent tombreau, lequel porte presque autant de charge auec le tirage d'vn cheual, que les chariots vulgaires auec le tirer de deux cheuaux.

#### DECLARAT. DE LA XVI. FIGVRE

L'A raison de la precedente estant bien entendue, ceste-cisera claire.car c'est vne mesme, es est mesme pro .
portion es roues. Tant seulement y-a difference que l'vn est une brouette, es l'autre vn coche, ou chariot.

#### PROPOSIT. XVII.

Chariot nouueau & royal, lequel est vn peu plus ample que les vulgaires, mais aussi beaucoup plus commode. car en lieu inegal il se niuelle par son contrepois (comme vne nasselle en eau tranquille) dont il ne peut renuerser, ni par consequent endommager ceux qui sont dans sa lictiere.

#### DECLARAT. DE LA XVII. FIGVRE.

CEUX qui ont quelque intelligence de la physique, qui est la cognoissance des choses naturelles, peuvent entendre qu'il-y-a deux milieux quasi entoutes choses, desquels l'vn est instement entre les deux extremitez, & l'autre ou plus pres, ou plus loing d'icelles. le premier desquels est trouvé par le compas, & l'autre pas le poix. En quelques vnes les deux sont en mesme points, comme il le faut observer en ceste machine, de laquelle toute la subtilité en depend, & se doit ainsi composer.

Il faut que les roues soyent basses, de sorte qu'elles n'attouchent point le corps de la lictiere, mais qu'elles soyent fortes & puissantes pour sous peur le faix. Le reste doit estre de trois pieces, dont l'une est la lictiere, & les deux autres ces deux pieces que lon void, où sont des pucelles à pieds de serpent, qui se ioignent par le front, desquelles le pour trait simple est au vui de vers l'angle d'occident & de septentrion. L'une & l'autre de ces pieces la tient à l'aissieu des roues, & y est à piuot asin qu'elle puisse tourner: & est l'aissieu ioint à vn ais large, sur lequel se repose la dictie piece. Or ceste piece se met deuant & derriere afin que sur icelle se repose la lictiere qui est faite à balance, & a à un bout & à l'au tre un piuot de sergros, fort & long, sur lequel elle est balancee, le dict piuot est ant loing egalement du haut & du bas & des costez d'icelle. Ces piuots la se mettent chacun en un trou qui est preparé au milieu de la piece de deuant & de celle de derriere, l'une & l'autre est ant supportee sur les aissieux. On peut mettre au lieu du trou une boule qui paroisse moins que demie, en la quelle soit le trou: mais le plus court est come i ay dict. Il aduient de là que la lictiere est ba lancee, & par consequent douce, ayant les roues comme les autres, mais est ant tire e par pluseurs cheuaux. Or s'il aduient qu'une roue tombe, la lictiere demeurant pendue sur ses pouvrs, sur les quels elle tourne, comme le monde sur ses poles, ne pourra choir: & si deux roues d'un costé tombent, elle est aussi tousiours debout, les autres roues ne luy pouuans nuire. Ceci est evident.

### PROPOSIT. XUIII.

Nouuelle forme de vaisseau, par le moyen duquel on peut porter plusieurs especes de liqueurs, tellement qu'elles ne se pourront eschausser du soleil, comme es vaisseaux vulgaires.

# Declaration DECLARAT. DE LA XVIII. FIGURE.

L'A raison de ceci gist plus en physique qu'en mechanique, que ie declareray suiuant à l'auenture le sens de l'auteur.

Ces deux pieces qui se voyent, l'vne en orient, & l'autre en occident, sont chacune à part soy, le vaisseau complet & assemblé de ses parties, estant vne mesme & semblable chose: mais le reste sont les parties dont tout le vaisseau est composé de dans & dehors: hors mis ce vase qui est à mis pour remplissage & beauté. De ces parties qui sont au milieu, celle qui est vers midi, pour parfaire le corps du vase dans lequel se met ce qui se void entre deux, qui est vn sac de cuir boullu, & vn tuyau de fer blanc, ainsi entortillé pour pouvoir remplir le vaisseau: & sont assemble, on met dedans le tuyau la liqueur qu' on y desire reserver contre la chaleur: & par l'endroit qu' on la met on la tire puis apres, le robinet estant coudé, asin qu'il ait la bouche aussi bas que le tuyau se baisse, car autrement toute la liqueur ne sortiroit pas du vaisseau. Or quant à ce que la liqueur mise en ce vaisse le saisse, car autrement toute la liqueur ne sortiroit pas du vaisseau. Or quant à ce que la liqueur mise en ce vaisse de l'estameure ou il-y-a de l'estain, duquel le propre est de rafraischir, & du ser blanc qui se conserve en la fraischeur, & par consequent la garde: puis apres le sac clost si bien le tout qu' à peine le chaud y peut-il entrer si soudain: & sinalement l'espaisseur du tonneauy sert, lequel si on fait d'airin resistera plus à la chaleur que si on le fait de bois.

#### PROPOSIT. XIX.

Autre forme de vaisseau quasi de mesme vsage que le precedent, outre ce qu'il peut par singularité euacuer de diuerses liqueurs par le mesme pertuis qu'ilaura esté rempli, ascauoir en telle mesure qu'on voudra, sans qu'elles se messent aucunement ensemble.

#### DECLARAT. DE LA XIX. FIGVRE.

L'A subtilité de ce vaisse au consiste en l'artifice, lequel (comme ie declareray) apportera plaisir au lecteur. Or quant à ce qui appartient au rafraischissement, ie vous renuoye au precedent: mais à ce qui appartient à l'emplir & vuider (ce qui se fait par vn mesme trou, si on veut, ou par deux) ie le declareray. Pour l'emplir par le mesme trou que lon le vuidera, il nous faut fabriquer la canelle ou robinet ainsi qu'il s'ensuit. Le vase entier es parfaict est depeint vers midi pres la ligne d'occident, dans lequelse met cestui-la qui se void vers septentrion, qui est diuise entrois parties, & se se peut diviser entant qu'on voudra: mais soyent ces trois que nous voulons emplir de diverses liqueurs par vn mesme trou, lequel sera en la partie loing de la ligne de midi 3.m. 5.p. & de la ligne d'orient 1.m. 2.p. Le trou estant composé, pour l'emplir il faudra leuer le vaisseau sur le costé parallele à la ligne d'occident: mais pour le vuider, il le faudra laisser comme il est. Et le trou se compose ainsi. On fait venir de la partie du tonneau qui est vers occident, en laquelle nous mettrons du vin clairet, un tuyau qui se renden ceste piece ronde qui se void au lieu remarqué cy-dessus, dans laquelle entrant il se coulde deux fois, & puis vient finir au deuant. De la seconde partie, en laquelle nous mettrons de l'huile, il en vient un qui va de mesme. Et de la troisiesme ou nous mettrons du vin blanc, un qui se rapporte auec les autres: & tous trois sont dans un autre canal, & remplissent son rond, ce canal desborde environ deux doigts outre les trous susdicts, afin qu'en iceluy tienne un bois qui les bouche ensemble. En ce bois il-y-a trois trous respondans aux trois canaux, en chacun desquels trous se met vnfosset ou cheuille : de sorte que quand on ne veut qu'one liqueur, on n'oste qu'vn fosset : quand on en veut deux, on en oste deux : & quand on en veut de toutes, on tire le bois qui les tient toutes : ayant premierement empli le vaisseau par les mesmes trous, en mettant l'entonnoir en l'un, puis en l'autre. Mais si on veut l'emplir par un autre, ce sera par celuy qui est loing de la ligne de septentrion 1.m. 11.p. & de la ligne d'occident 1.m. 16. p. lequel est faict suiuant la raison de l'autre, mais il n'a pas le bondon troué. Le reste est euident par cela qui a esté dict. PROPO-

# Des figures de ce Theatre. PROPOSIT. XX.

Nouvelle delineation de machine, pour rouler & deplacer les pieces assez grandes, tombees dans l'eau, afin qu'apres en mesme lieu on puisse planter des paux pour faire vn nouveau pont, ou en refaire vn vieux, ou bastir vn port ou fort contre les vagues.

#### DECLARAT. DE LA XX. FIGVRE.

Es perches & autres pieces dont se font les balances, ordinairement les deux milieux sont en mesme pointt. De là aduient que lors qu'on met le poinct de la culebute hors d'iceluy, le plus long bout emporte l'autre, tant pource qu'il est plus de temps à faire son tour, que pour sa pesanteur, pource que faisant son tour, il fait depescher le petit qui le fait en mesme temps, & non pas egal. car à l'œil il semble plustost paruenu au dessus. Sus ceste raison est fondee ceste machine, de la quelle la principale partie est ceste loue à 3. pieds, qui est loing de la ligne de midi 20. p. & de la ligne d'orient 23.p. En la fabrication de laquelle a failli le peintre, car sa teste qui est cheuillee à la perche, doit tourner sur elle à piuot, asin que quand ce viendra à tourner, il se face librement.car autrement ses pieds sichez en ter re empescheroyent tel mouuement, qui est le plus necessaire en ceste machine. L'autre partie est ceste grande perche longue de 2.m.16.p. laquelle entre librement entre ces deux solineaux qui sont au bout meridional de la nasselle qui porte les ouuriers, laquelle soustient & guide aussila machine. Le bout meridional de la perche est faict en cuillier, ou en facon du bout de la houlette d'un berger,les trous qui y paroissent seruans à mettre pres ou loing la loüe selon l'endroit de l'eau ou on se trouve. Maintenant le tout estant ainsi constitué, la piece à mouvoir se met en la cuillier à force de pousser la nasselle contre icelle, laquelle sera bien pesante si le grand bout de la perche ne l'emporte auec un peu d'aide. Cela faict, on tourne la nasselle, qui par le moyen de la teste de la loue qui tourne, fait tourner la balance, estant sousseuce par le moyen des cordes qui sont en sa partie septentrionale: puis ainsi on met la piece ou on veult. Or les gasches du bateau sont faictes à trois pointes pour mieux entrer, & sont retenues par le petit bois qui les croise vers les pointes, afin de ne reculer point, mais d'approcher tousiours.

#### PROPOSIT. XXI.

Artifice nouueau pour repurger les immundices & messanges de pierres, herbes, & autres semblables empeschemens d'vn port ou estang ia des long temps desaissez inutiles.

## DECLARAT. DE LA XXI. FIGVRE.

TOUTE la force & subtilité de ceste machine depend des tours, car en midi il-y-a un tour, comme aussi en septentrion, qui servent à tirer & sousseur le plancher qui est soustenu sur quatre tonne aux: sur lequel est un tour qui tire un rasteau en demi cercle, duquel les dets sont courbees, asin de mieux arracher les pierres & l'ordure. Quant au reste, il est si aisé que d'en discourir d'auantage, me semble temps perdu, veu mesme que la sigure est assez claire d'elle mesme.

### PROPOSIT. XXII.

Nouvelle raison de planter dans l'eau des paux de toute grandeur & grosseur) à plomb, pour soustenir fermement toutes pesanteurs, soit qu'o vueille dessus sondervn pot ou vne forteresse, ou par eux mesmes destourner la mer à la part ou on peut dresser comodement vn port.

Ciù.

# Declaration DECLARAT. DE LA XXII. FIGURE.

C'EST vne chose assez ordinaire & aisee, que la facon vulgaire dont on vse à planter les paux pour faire ponts ou autres bastimens: mais à cause de la grande roue & des autres pieces qui sont grandes, & qui tiennent beaucoup de place, il est difficile de pouvoir aisement les faire porter par vn bateau: ce qui se peut faire ici, le tout estant racourci en ceste machine, qui est faicte en telle maniere qu'elle est non seulement aisee à porter sur l'eau, mais

aussi peut seruir comme les autres, sa force dependant de celle de la vis.

Toute ceste machine donc portee sur un bateau est faicte en sorme detriangle scalene rectangle, dont la base est parallele à la ligne d'orient, & tourne vers elle. La perpendiculaire est parallele à la ligne de midi, & est aussi tournee vers elle: la tierce & plus longue est tournee vers l'angle de la ligne d'occident & de septentrion. Or est ceste machine ainsi tournee pour plusieurs raisons. Premierement asin qu'elle soit plus portatiue, car vn triangle tient moins de place qu'vn quarré ou sigure de quatre costez ou plusieurs. Outreplus elle est en scalene rectangle: scalene, asin que la perpendiculaire estant aussi grande que la base, elle ne face pancher l'angle droit en bas, & aussi asin qu'il ne faille pas tant de poix pour la retenir: rectangle, asin que les moutons puissent choir à plomb pour enfoncer les paux, comme il est besoin. Au reste il faut entendre le residu du bastiment de la machine.

La perpendiculaire est faicte de quatre pieces de bois, dont les deux des extremite zont des renures, asin que les moutons puissent couler aisement entredeux, la plus longue & qui est estendue sur l'angle droit, est composée de deux espaces, dont en l'un (qui est vers septentrion) se met l'ouurier: en l'autre, outre l'assemblage, que lon peut recueillir de la figure, auquel il-y-a deux vis, aux bouts desquelles & à chacune y-a vne roue dentee à dents de pigne, lesquelles sont menees par une plus grande dentee de mesme. Que si cela ne suffit pour tirer le faix des moutons, il faut adiouster dedans à l'axe de la signole qui mene la roue, la vis sans sin. En chacune des vis y-a une escroüe, qui est tenue en raison par les renures qui sont es pieces de bois, & sont ces escroües tellement disposées, que quand l'une monte, l'autre descend: ainsi tousiours un des moutons trauaille, & cependant que l'un monte, la corde va querir celuy qui est eschappé, que l'ouurier qui est vers midi ratache & puis fait reschapper.

#### PROPOSIT. XXIII.

Machine composee nouuellement & non vulgairement pour planter obliquement des paux en l'eau, afin que les paux precedens fichez à plomb ayent plus de force à soustenir ce qu'on voudra fabriquer dessus.

#### DECLARAT. DE LA XXIII. FIGURE.

LES guindes ordinaires dont se servent les sieurs de bois sont resemblantes à ceste machine, de la figure de laquelle on peut tirer tout ce qui appartient à la fabrique d'icelle. Au reste il n'y-a de nouveau que la perche qui porte le mouton, laquelle n'est pas constituee pour frapper à plomb, mais à angles aigus & mousses. Ce qui se peut voir par la figure que l'auteur a tiree de la cinquies me du troisies me liure de Vegece, laquelle sert à leuer fardeaux: mais par la raison du leuer on la peut accommoder à planter telle maniere de paux.

#### PROPOSIT. XXIIII.

Forme selon laquelle (à l'aide des deux precedentes) les pilotis sont de toutes pars liez ensemblement, pour sermement & perpetuellement soustenir l'engin qu'on voudra qu'ils portent au dessus.

DECL A-

# Des figures de ce Theatre. DE CLARAT. DE LA XXIIII. FIGURE:

AYANT monstré la maniere de planter les paux par les deux precedentes, tant à plomb que de biais, ou obliquement (s'il est loisible d'appeler ici oblique ce qui est droit, en toutes sois ne tombe pas à plomb sur terre) asin de monstrer l'otilité des choses dictes, nostre auteur a ici faict peindre la constitution des paux, asin qu'elle estant entendue, on trouue que ce qui a esté dict n'est pas inutile.

#### PROPOSIT. XXU.

Nouvelle composition de moulin à bras pour souler les draps, & broyer le papier. Item pulueriser les espiceries, & concasser les caillous farcis de metaux, pour les rendre plus sussiles. Item aussi à polir ou aiguiser tous instrumens de ser en desplacant les bassecules & les pilons.

#### DECLARAT. D.E LA XXV. FIGVRE

C & que i'ay dict en la douziesme estant bien entendu, la raison de ceste machine sera claire, la quelle va ainsi. Le tour sur l'aissieu duquel tournent les roues qui sont cause du mouuement, est reculé de l'assemblage qui porte les pilons, afin que la grande roue ait son libre mouuement. Ici ie declareray ce qui se void en la figure. car estant entendu, chacun à son vouloir y pourra adiouster ce qui luy semblera bon, comme dit la proposition. En l'aissieu donc des roues il-y-a quatre cheuilles, d'autat qu'il-y-a quatre pilos, lesquelles cheuilles sont ainsi disposees que si l'axe estoit à quatre pans, & que de chacun il sortist vne cheuille. Et ceci est faict asin qu'auec l'otilité l'oreille ne soit point faschee d'ouir un bruit discordant. Ce qu'observent mesmes les batteurs en grange, combien qu'ils soyent rustiques, & les mareschaux, tant asin que la symphonie soit agreable, que asin que la concurrence ne les empesche de frapper, laquelle en cest endroit nuiroit beaucoup. car si deux pilons venoyent à estre leuez ensemble, la force s'amoindriroit : & si ils n'estoyent leuez par mesure egale, mesme force ne seroit pas au leuer aux vns comme aux autres car celuy qui attendroit plus à estre leué tomberoit plus violentement que celuy qui ne mettroit pas tant de temps. Or ces cheuilles en attrappent d'autres qui sont à autant de pieces de bois, qui ont libre mounement sur vn petit axe, & sont faictes en fourche par le bout où elles empoignent les pilons ausquels elles sont attachees auec une cheuille, ayans cependant libre mouuement. Cela ainsi faict, & les pilons posez en tel assemblage qu'ils se voyent en la figure, le mouuement estant causé par la force d'un homme qui pousse par haut, & d'un autre qui pousse par bas, la machine fait ce à quoy elle est preparee.

#### PROPOSIT. XXVI.

Nouvelle forme de moulin, par laquelle auec peu d'hommes, lon pourra mouldre autant de bled qu'auec deux autres communs, soit à eau, soit à vent.

#### DECLARAT. DE LA XXVI. FIGVRE.

LA multiplication a grande efficace aux mounemens, principalement quand le mounement d'vne petite roue est communiqué à une grande roue ce que nous verrons en ce double moulin, duquel ie veux declarer toutes les parties deuant l'vsage. Ioignant la ligne de midi est un tour qui a deux roues en dehors: l'une vers orient, l'autre vers occident, sur un mesme axe, au milieu duquel est un barillet loing de la ligne de midi, de 1.m. o de la ligne d'orient 1.m.7.p. Outre sur le mesme plan loing de la ligne de midi enuiron 1.m.8.p. est le support du moulin, ou est un autre tour mounant es pieces qui portent le moulin: e est l'axe dudict tour parallele à la ligne de midi, o loing de

#### Declaration

ladiëte ligne d'enuiron 1.m.8.p. & d'orient son bout qui en est le plus pres, 14.p. & d'occident l'autre, de 12. Au milieu de cest axe est vne grande roue d'ou depet toute la force du mouuemet, de laquelle le moyeu est loing de la ligne de midi 2.m.8.p. & d'occident 1.m.14.p. Au bout de l'axe en dehors est vers orient vne roue telle que les deux deuant diètes, & au bout vers occident aussi vne de mesme. (es tours auec leurs roues sont mene? par homes qui meinent les signoles, come il a esté diét cideuat. Dauatage loing de la ligne de midi 2.m.14.p. & loing de celle d'occident 1.m.est vn pignon à lanterne, come à messme distace de midi: & loing d'orient 1.m.aussi est un autre. Et en l'axe du secod tour sont deux roues dentees, desquelles l'une a son milieu loing d'oriet 1.m.6.p. & l'autre d'occidet 1.m.3.p. & demie, sixes audist axe, & sais ant tourner les pignos au bout des arbres desquels sont attache? les meules qui tournét come eux: leurs ar bresayas des piuots vers midi tournas sur les pieds, qui sont loing l'un de la ligne d'oriet 1.m. & l'autre de la ligned'occi det, 1.m.aussi les dicts pieds sont faicts entreteaux, asin que l'aisseu passe par dessous les pieces de dessus. Cela ainsisait & entendu, le mouvemet sera ais é à comprendre: qui se fait par le moyé d'une chaine qui enuirone le barrillet qui est au premier tour, & la grade roue (come on void la corde es rouets des semmes estre entour la roue & le moyeu) & puis par la force des homes qui meinent les tours. Or que ce mouvement ne soit vehement, il appert: car le barrillet tournant & donnant branle à la grande roue à cause qu'il est petit, sait que la roue a bien plus de branle tant pour sa pesanteur que sa grandeur. Car le mouvement estant ainsi donné, tout se meut. Ce qui est le but de ceste machine.

#### PROPOSIT. XXUII.

Ceste forme de moulin à bras par laquelle sans la force ni du vent ni de l'eau courante deux hommes bien aisement rendront autant de farine de bled que par l'eau ou vent le moulin posé en lieu à ce requis.

#### DECLARAT. DE LA XXVII | FIGVRE

E que l'autre moulin double a faict par quatre hommes,ce simple le fait par deux. Et quant à ce que l'auteur met ici ces deux figures,l'une à deux moulins & l'autre à un,il le fait pour monstrer que lon en peut faire d'une & d'autre sorte des doubles, & triples, & quadruples, & simples:mais laissant cela à la discretion du diligent ou-

urier, ie declareray les parties de cestui-ci.

Premieremet on void trois doubles soliues paralleles à la ligne de midi. Les premieres sont loing de la ligne de midi de 23.p.les secodes, de 1.m.16.p.les troisiesmes, de 3.m.9.p. Sur cellesci est appuyé le corps du moulin, & desquelles vien nent deux pieces de bois, l'oghes de 14. parts, l'une loing de la ligne d'oriet de 19. p. & l'autre de la ligne d'occidet, de 1. m.10.p. En icelles vers le bas qui regarde midi, est vn axe parallele à ladicte ligne de midi, au bout oriental, duquel est vneroue loing de la ligne d'oriet de13.p. come au bout occidet al vne autre semblable loing de la ligne d'occident 1.m.2. p.Ces deux sont egales & paralleles, & sont menees come les deuat dictes aux autres machines: & sont les premieres la causedu mounemet. Au milieu de l'axe (lequel milieu est loing de la ligne d'occidet de 1.m.21.p) sot deux bois courbes par les deux bouts: lesquels s'etrecroisent, & croisent aussi à angles droits l'aissieu. Outreplus des mesmes doubles soliues loing de la ligne d'occident de 1.m.15.p.paroist vne piece quarree fixe à icelles, au milieu del aquelle est vn axe qui tient à la meule, lequel tournat la fait tourner, & finit loing de la ligne de midi 2.m.17.p. & d'occident 1.m.15.p. An dessus de ce point qui est sa fin, enuiro 2.m. est le moyeu d'un assemblage de roues fait en cone, ou pyramide ronde, du quel la base se ioint quasi aux secondes doubles solines. E est ceste base la grande roue, qui est cause de la force du mou uement, outre laquelle il y en a deux autres petites iointes à elle par rayons, lesquelles en fin se vienent rendre au susdict moyeu, les roues s'appetissans selon la nature du cone. Ce moyeu la auec tout l'axe que nous auons dist, est souste nu par le bout de ceste vis apparente, qui entre dans le bout de l'axe comme vn piuot en son trou. Ce qu'on peut voir es deuidetz dont les femmes vsent à deuider leur fil. Et quant à ceste vis, elle est afin de supporter le faix de la meu le, & pour la leuer ou baisser. Or à la plus petite des roues sont des estouteaux, lesquels (par le moyen des roues paralleles estans menez)les bastons en croix rencontrent, de sorte que peu à peu prend branle la grande roue, qui puis apres est aidee par les dicts bastons qui luy ont donné branle. Quant au reste, c'est l'escalier & la barre de fer, contre l'aquelle on s'appuye pour monter & porter le bled au moulin. PROPO-

# Des figures de ce Theatre. PROPOSIT. XXVIII.

Nouvelle maniere de faire vn moulin à eau qui puisse estre en vsage à plusieurs, nonobstant qu'il-y-ait moins d'eau que ce qui est necessaire aux moulins communs, pour ueu qu'elle tombe d'vn lieu vn peu penchant.

#### DECLARAT: DE LA XXVIII FIGURE.

CE moulin ci est tiré du precedent, sa meule estant en mesme arbre que la roue. Or quant à ceste facon, encores qu'elle soit incognue à plusieurs, elle est vulgaire en quelques lieux, & principalement à Tholoze, & autre part, en quelques vilages, où i'en ay veu: toutes sois nostre auteur l'a enrichi de ce que les ailes de la roue vont en rond. Ceste roue est en la figure parallele à la ligne de midi, & loing d'icelle d'environ 1.m. 7.p. l'eau venant de la partie d'orient, encores qu'aux machines on la face venir d'où on peut, estant tout vn d'ou elle vienne. Et ie di ceci afin qu'au-cuns ne pensent qu'il soit necessaire qu'elle vienne d'orient. Quant à la commodité de ceste machine, elle est telle qu'il ne faut pas tant d'eau qu'aux moulins communs, & qu'aussi elle ne couste pas tant à faire: tant à cause de la roue que l'eau fait mouvoir, que pour les roues dentees & pignons qui n'y sont pas, comme es vulgaires.

#### PROPOSIT. XXIX.

Nouvelle facon d'instrument de musique, duquel les cordes estans de metal, & touchees de l'archet & des doigts, rendent vn son fort plai sant, & à plusieurs parties note contre note, lequel son participe ensemblement à celuy du violon, ou lyre, ou clairon.

### DECLARAT. DE LA XXIX. FIGVRE.

I E ne te diray rien de cest instrument, d'autant qu'il y defaut quelques choses, n'ayant pas esté acheué, mais mis ici par l'auteur pour monstrer qu'il estoit de son invention parquoy ie te le laisse, attendant que quelqu'vn y mette la dernière main.

## PROPOSIT. XXX.

Artifice nullepart encores recognu, par lequel auec peu d'ouuriers on peut trainer & charrier des perrieres tous grands & incroya bles fardeaux d'obelisques & colomnes, pour la beauté & perpetuité de tous edifices royaux & somptueux.

## DECLARAT. DE LA XXX. FIGVRE.

LE consentement & commun accord des tours multiplie beaucoup leur force, voire tellement que du double on vient au centuple, par le moyen de quelque multiplication: ce qui s'entendra par la declaration de ceste machine.

La piece ou fardeau à trainer est ce chapiteau qui est loing de la ligne de septentrion 22. p. & de la ligne d'orient 15. p. lequel est porté sur vn traineau qui est posé sur trois rouleaux, les quels tournent sur piuots qui entrent es pieces de ser qui viennent du traineau. Et ceci est saict asin qu'il ne faille point changer de rouleaux. Audict traineau y-a vn tour que meinent deux hommes, loing de la ligne de septentrion 1.m. 18. p. & de la ligne d'orient 1.m. En la ligne de midi est un autre tour mené par deux hommes, lequel est sur un traineau qui s'arreste contre terre par ces bois qui viennent en biais. Puis loing de la ligne de midi 1.m. 5. p. est encor un autre tour, qui est sur un pareil traineau que le precedent: les rouleaux d'iceux tous estans comme celuy qui porte le chapiteau. En ces deux der-

## Declaration

niers tiennent les cordes, qui venans de celuy qui est en la ligne de midi, vont s'entortiller au tour qui est au traineau du chapiteau, ne faisans que trois tours en iceluy, puis venans au tour qui est plus septentrional. Les cordes ainsi dispo sees, il aduient que quand le premier tour qui est en la ligne de midi tourne, il tire à soy estant immobile le chapiteau au prix qu'il deuide les cordes, & l'autre tire aussi à soy le mesme. parainsi les deux le tiret, & leur force est multipliee par le tour qui est au traineau du chapiteau. car est at tourné, il tire à soy le premier tour qui est su traineau du chapiteau. car est at tourné, il tire à soy le premier tour qui est premier doy: dont s'ensuit que le mouvement est tres-uiolent. Puis apres l'autre tour tire à soy le chapiteau auquel est le premier tour : ou bien se peut faire au contraire, sais ant que le tour du traineau tire le petit. Ceste facon de tirer rend telle force aux tours que peu de personnes sont ce que plusieurs difsicilement seroyent. L'experience peut monstrer la facilité & gentillesse de la chose.

## PROPOSIT. XXXI.

Facon nouuelle pour charger & charrier en chariots, grands & pesans fardeaux, tirez par lieux accessibles. Et ores que cela ne se face si hastiuement que de coustume, on espargnera neantmoins par tel moyen beaucoup de despenses tant d'hommes que de cheuaux.

## DECLARAT. DE LA XXXI FIGVRE.

CEUX qui scauent quelle force est cachee en la moufle des architectes, entendront bien quelle sera la force de ceste machine à leuer le fardeau, & entendans ce que i'ay dict en la precedente, s'asseureront de la certitude de ceste machine, en ce qui appartient à tirer ce fardeau : lesquelles deux choses sont à considerer. En ceste machine donc se presente premierement vn instrument que nos artisans appellent vne grue, qui est cest assemblage de quatre chantiers, qui allans d'orient en occident, sont ioints par le moyen d'une cheuille vers occident, en la part qui est esloignee de la ligne de midi, d'enuiron 1.m.15.p. & de la ligne d'occident 8.p. les deux pieds qui se voyent estans longs de 2.m.14.p.tous quatre toutes sois s'eslargissans par embas en quarré: de sorte qu'ils constituent une pyramide à quatre pans. Du haut de ceste cheure, pour leuer l'instrument (ce que nous declarerons le premier) pend une chaine, de laquelle la fin est loing de la ligne de midi 1.m.14.p.& demie: & de la ligne d'occident 23.p. De là pend vne pyramide à quatre pans, de la quelle la base est parallele à la terre. Puis au point loing de la ligne de midi autant, & d'occident 1.m.19.p.est la pointe d'une autre petite pyramide toute pareille: ayans ces deux la base opposée à la base l'une de l'autre. En toutes deux y-a beaucoup de poulies, en celle de dessus treize, & en celle de dessous douze, qui y sont con stituees ainsi. A la pyramide d'enhaut il pend de la pointe vne croix, qui à chaque bout a vne poulie: ainsi sont desia quatre: & du milieu de la croix en pend une autre. De chaque angle puis apres en pendent deux: l'une du milieu, & l'autre du bas. Autaty-a-il en celle d'embas, fors qu'elle n'en a point au milieu de sa croix. Une corde enuironne ces poulies, estat attachee à un anneau, qui est en un des chatiers du pied de cheure, loing de la ligne de midi 1.m.8.p.& de la ligne d'occident 1.m.13.p. Puis de toutes les poulies se vient rendre au tour qui est aux deux iambes de dela du pied de cheure, loing de la ligne d'occident 1.m.18.p. au bout duquel est cest instrument, qui se nomme la vis Sans fin, duquel le pourtrait est en la 39 figure depeint au vuide vers l'angle d'occident & de septentrion, auquel il-ya telle force de tirer qu'elle est incroyable. Or la corde enuironne les poulies de ceste facon qu'on peut voir en ce pourtrait, qui est ici à costé vers la ligne d'occident, venant de la boucle à celle qui est en vn angle de la base de la pyramide d'enhaut, d'elle à l'une de celles qui est à la croix de celle d'embas: de ceste la en l'une qui est au milieu d'un angle de la mesme pyramide: de là va à vne qui est en mesme constitution en l'autre pyramide, de laquelle elle va en l'une de celle qui est à un bout de la croix: de ceste la vient à celle qui est au bout de l'angle de la pyramide d'embas, duquel angle elle estia venue: de là va à vne autre de celles des bouts de la croix de la pyramide d'enhaut, & puis à vne qui est au milieu de l'angle de ladicte pyramide, lequel angle est composé en mesme pan que l'autre, ainsi consequemment allant vient en fin en la pyramide de dessus, à la poulie qui est au centre de la croix: d'où puis apres elle se deuide autour du tour, lequel la tirant, luy baille grande force à leuer le farde au qui tient aux crochets, qui pendent de la pointe de la pyramide d'embas. Le fardeau leué, il est question de le trainer.

Pour trainer le fardeau,il a esté posé sur un char à quatre roues,par le moyen des engins susdicts,lesquels ostez on met peine de trainer ledict fardeau:pour quoy faire,il-y-a un tour au bout meridional,ou queüe du char à quatre

roues: duquel tour le milieu est loing de l'angle de midi & orient 1.m.8.p. & de la ligne de midi 12.p. Entourcestui-ci se deuident les cordes qui viennent des autres chars à deux roues: dont l'un est en la ligne de septentrion, & l'autre en est 1.m.16.p. loing. Et n'ont que saire d'auoir plusieurs roues que deux: car ils ne portentrien. Au reste un cheual est mis à chacun pour le trainer. Or le char a à sa que ue un tel instrument que celuy qui se void au vuide en la sigure vers l'angle d'occident & de septentrion, asin qu'il ne puisse reculer. De ces chars celuy qui est en la ligne de septentrion va tous sous deuant, & duquel les cordes passent par dessus le second: & celles du second passent comme celles du premier par dessus le deuant du grand char, où il paroist de petits rouleaux, asin que la corde y touchant ne s'arreste, & ne s'use. Ainsi tout disposé, quand le premier char tire, le tour luy aide, & tire à soy le second char, qui de son costé tire tant qu'il peut: de sorte que violentement le fardeau est porté. Nais quand la corde est trop courte du second petit char au grand, lors il faut qu'il face ce que faisoit le premier, le tour luy aidant, comme parauant il auoit fait à l'autre. Et ainsi faisant tous sours, le fardeau sera trainé (quelque pesant qu'il soit) auec trois cheuaux.car un cheual tire le grand char, qui apporte grande sorce au trainement. (è que l'experience verisiera, & monstrera estre certain.

## PROPOSIT. XXXII.

Nouueau genre d'artifice propre à porter les marchandises, & trainer contremont les bateaux de riviere, auec peu de cheuaux & despens, es lieux & temps, lors principalement que nul vent ne leur peut aider.

#### DECLARAT. DE LA XXXII. FIGVRE.

L A raison de ce mouuement n'est que reiteration de ce qui a esté dict es precedentes declarations, l'auteur

monstrant par ceci en combien de maniere on peut se seruir du commun accord des tours.

Le bateau chargé est ce grand qui est en la ligne de midi, lequel deux autres moindres & vuides tirent: dont l'vn qui est le plus grand des petits, est vers septentrion, l'autre moindre est entre les deux. En celuy qui est vers se ptentrion est vn tour double, qui a grande sorce de tirer, comme il a esté dist, duquel la corde se va rendre au haut du mas du chargé à une boucle qui y est, est de là vient au bas vers deux ouuriers loing de la ligne de midis, p. est de la ligne d'occident 1.m.12.p. En l'autre bateauy-a un tour tout pareil, duquel la corde vient au mas en la boucle loing de la ligne de midi 7.p. est de la ligne d'occident 22.p. est vient se rendre en la mesme partie que l'autre, la où elle s'at tache d'un neud libre. Car quand les tours sont pleins, ceux qui sont dedans le nauire chargé tirent les cordes, asin que cependant que les cheuaux tireront les autres, il ne recule point. Les cheuaux qui tirent le bateau septentrional sont en la ligne de septentrion, es ceux qui tirent l'autre, sont sur le bord vers orient, loing de septentrion 2.m. Ce qui est aisé à experimenter.

## PROPOSIT. XXXIII.

Artifice non vulgaire pour labourer la terre auec grand abregement, scauoir est à trois socz à la foix, & auec deux cordes attachees à la charrue, se plians & replians ou au dessus de la charrue, ou au bout du champ.

DECLARAT. DE LA XXXIII. FIGVRE.

EN CORES est iciramenee la raison susdicte, qui se peut accommo der en plusieurs sortes: mais i explique-

ray ce qui est en ceste figure.

Aux deux bouts du champ sont deux tours parterre, l'vn en midi, & l'autre en septentrion: les quels sont arreste par le moyen de deux pieces qui les tiennet contre terre en biais, de facon qu'ils sont comme deux pieds de cheure. A leurs tours s'accrochent les cordes qui se vont entortiller au tour qui est audeuant de la charrue qui apparoist au milieu de la figure, le milieu dudict tour estant loing de la ligne de midi 2 m. 21. p. & d'orient 1 m. 6. p. Les cordes vien nent du tour meridional, & se se devident autour du tour qui est en la charrue, y faisant trois ou quatre tours : & puis

## Declaration

se vontrendre au tour septentrional. Parquoy lors qu'il aduient que les ouuriers tournent, le tour de la charrue tire contre l'vn & l'autre tour des bouts: de sorte que c'est comme si l'vn & l'autre tiroit à soy la charrue, l'vn par dessus, & l'autre par dessous. En sin la charrue vienne au point de tourner, on porte les bouts des cordes qui sont en midi au tour de septentrion, & au contraire: ou bien le tour de la charrue tourne sur icelle à piuot, de sorte que le tour ne change point, mais seulement la charrue tourne. Or il est clair que ceste maniere de tour aide fort aux bœufs qui tirent la charrue, à la queue de laquelle il-y-a trois socs. On pourroit faire ceci plus fort, en mettat des cordes infinies aux tours, le squelles se devideroyent alentour du tour de la charrue car lors la force se quadrupleroit. Le diligent ouurier pourra par ce qui a esté dict inventer infinies autres manieres, aidé par ces inventions ici.

## PROPOSIT. XXXIIII.

Artifice nouueau & compendieux, auquel vne roue tournant tousiours en mesme endroit, meine & rameine auant & arriere vne poultre pour calendrer la toile à la facon du camelot à vndes.

#### DECLARAT. DE LA XXXIIII. FIGVRE.

LA declaration des parties donnera à entendre ce qui est de beau & remarquable en ceste machine. La poultre qui doit estre menee & ramenee est vers septentrion, soustenue entre quatre pieces de bois, qui loing de leur bout oriental 9.p. ont chacune une poulie. Entour desquelles il-y-a des cordes qui se viennent attacher à la partie septentrionale de la poultre, de sorte que les cordes venans des poulies septentrionales tirent à soy la poultre, laquelle a vers midi, comme vers septentrion, deux boucles, ou il-y-a deux cordes qui la tirent vers midi, & c es cordes ne passent point

par les poulies. Or le mouuement de la poultre est causé par le rouage qui est vers midi ainsi constitué.

Au bout oriental de l'arbre qui va d'orient en occident est vne roue dentee, de laquelle le milieu est loing de la ligne de midi 1.m. de la ligne d'orient 23.p.laquelle meine deux pignons à lanterne, qui ont leur arbre sur les pieds qui soustiennent l'arbre de la roue, vn des dicts pignons estant loing de la ligne de midi 21.p. de de la ligne d'orient 13.p. ayant pres soy en mesme arbre vn barrillet, autour duquel se deuide vne corde: d'autre pignon loing des mesmes lignes 1.m. 5.p. of 1.m. ayant aussi pres soy pour la mesme sin vn barrillet. Au des sur est vn autre arbre parallele à cestuy-ci, ou il-y-a deux barrillets faicts à la mesme sin que les premiers. Outre ceci il-y-a vne roue détee au milieu de chaque arbre faicte en sorte que l'vne meut l'autre. Parainsi est faict le mouuemet promis car les cordes qui tiennet en la partie septentrionale de la poultre s'entortillent aux barrillets de dessous des qui tiennent à la partie meridionale, s'entortillent aux barrillets de dessous de sorte que qu'ad la grande roue tourne, les barrillets de dessus tournent: de la roue qui est en leur arbre fait tourner les autres au rebours. Parainsi qu'ad les vns la schent, les autres tirent, dan contraire. Puis qu'ad la corde est toute deuidee, elle se redeuide au mesme barrillet, de au contraire qu'auparauant. Parainsi se fait vn autre mouuement que le premier: mais cela aduient seulement vne sois en vn tour de la grande roue, durant lequel la poultre va de vient vne sois qui est cause que de tour à tour faut faire changer de tournoyement au cheual.

## PROPOSIT. XXXV.

Nouvelle facon bien necessaire, auec laquelle sans eschelle ni pont on administre promptement autant de pierres & mortier que plusieurs massons peuvent employer en la fabrique ou reparation d'vne haute & large muraille.

DECLARAT. DE LA XXXV. FIGVRE.

TOUTE la force & singularité de ceste machine est en la grande roue, suyuant la raison qui en a esté cideuant alleguee. Or ses parties sont telles. U ers midi loing de la ligne de midi 7.p. & loing d'orient 1.m. 11.p. & d'occidet 12.p. est un tour parterre tel que ceux dont les massons vsent. Un peu par dela est un autre tour plus grand, ayant la gran de roue, dont il est questio, sur l'axe long de 2.m.7.p. le moyeu de la diste roue estant loing de la ligne de midi 1.m.11.p.

Et de la ligne d'occidet 1.m.15.p. ledict axe tournat sur les pieds qui coposent ce tour-ci. Vers orient il-y-a vn barrillet au bout de l'axe, comme aussi vers occident, ayant chacun entour soy vne corde qui y tient. Ainsi la corde du barrillet d'orient va se rendre à la poulie qui est vers septentrion, loing de la ligne de septentrion 1.m.2.p. & de la ligne d'orient 15.p. par dessus laquelle tournant, se doit venir rendre iusques à terre pour estre attachee à vn baston qui se monstre en la sigure esseué vers septetrion, loing de la ligne de septentrion 1.m.16.p. Et du barrillet d'occidet la corde toute pareille à ceste-ci, va en la poulie qui est loing de la ligne de septentrion 1.m.2.p. & d'occident 19.p. se venant rendre à u baston comme l'autre, auquel il-y-a trois seaux & trois paniers pour porter le mortier & les pierres. Cela ainsi entendu, il faut venir au mouvement qui se cause par le moyen de celuy qui meine la signole du petit tour, autour duquel est vne corde qui sur luy se devide d'autour la grande roue qui donne le branle, & fait tourner les cordes entour les barrillets, si que le baston monte à haut, les deux tours estans bien attache z auec crampons contre terre, asin que le poix ne les enleue. Or quant tout est enleué, celuy qui paroist aupres du petit tour, tire la corde qu'il tient, qui est devidee en la grande roue, de laquelle vn bout tient au milieu du baston, qui par ce moyen est tiré à bas.

## PROPOSIT. XXXVI.

Machine recente & nouuelle, faicte par la balance, à l'aide de laquelle on descharge aisement les bateaux qui sont venus à port, pleins d'eau douce, ou d'autres telles choses.

## DECLARAT. DE LA XXXVI. FIGVRE.

CESTE machine est soustenue sur terre; & doit tourner sur on piuot comme les moulins à vent, afin qu'on la puisse virer de toutes parts. sa base est un plancher qui est loing de la ligne de midi 14.p.d'une part, & 1.m.3.p. de l'autre: de la ligne d'orient 1.m. & de la ligne d'occident autant: ce bois qui tire vers occident seruant à la faire tourner sur son pinot. Aux quatre coings du plancher,il-y-a quatre pieces de bois releuees sur iceluy à angles droits, qui en supportent deux autres se croisans par le milieu, afin qu'il y soit mis vne piece de bois creuse & ronde, où ceste vis qui tire de midi en septentrion puisse tourner. Ceste partie est loing de la ligne de midi 1.m.13.p. & de la ligne d'orient 1.m. 15.p.De deux des quatre pieces qui tiennent au plancher, de deux di-ie diametralement opposees s'esleuent deux colomnes vers septentrion, sur lesquelles est vn trauersier, au milieu duquel est le trou dans lequel tourne le piuot de la vis, & est ce trou loing de la ligne de septentrion 1.m.19.p. audessous duquel est en la vis vne piece où tiennent à piuot deux bois composans la balance qui tire de l'angle d'orient & de septentrion à l'angle d'occident & de midi, longue de 3.m.6.p.de chaque bout, de laquelle pend vn seau, qui est esleué ou baissé par le moyen de l'escroite qui est en la vis: en laquelle escroue tiennent deux arcs, au bout desquels passent les deux pieces qui font la balance. Or d'autant que ces deux arcs vont plus haut que le lieu où ils tiennent en l'escroüe, il est euident que par le hausser & baisser de ladicte escrone la balance hausse & baisse, estant tenue en raison par les deux colomnes qui passent à trauers elle, haussant beaucoup à cause que les bouts des arcs vont plus haut que leur commencement qui est en l'escroue. Le reste est facile à entendre par la figure.

## PROPOSIT. XXXVII.

Nouvelle facon de composer (par le ministere de la vis & balance) vn artifice convenable à descharger tous les plus grands bateaux ou navires conduits à port, des plus massifs, pesans & grands fardeaux qu'elles puissent porter.

## DECLARAT. DE LA XXXVII FIGVRE.

L'A vertu de la balance est telle qu'à l'aide d'vn poix on peut leuer vn gros fardeau, ce qui se peut beaucoup plus aisement faire par l'aide de la vis, de la force de laquelle nous auons dessa parlé. Parquoy pour l'intelligence de ceste machine, venons aux parties, desquelles la facon se cognoist par ce qui est pourtrait en la sigure.

D. 14.

## Declaration!

Toute la machine est assize à terre, & peut tourner sur vn piuot comme celle de deuant, sa balance estant de ces deux pieces de bois assemblees qui tournent sur le bout du cylindre qui apparoist loing de la ligne de septentrion 2.m.2. p. & de la ligne d'occident 1.m.15. p. est la balance longue de 3.m. 11.p. le reste pouvant tourner autour du cylindre qui est au milieu. En la partie orientale de la balance, il-y-a des chaines desquelles est lié le fardeau: en l'autre est vne escroue qui tourne sur des piuots, afin que la vis puisse librement entrer en elle, laquelle est attachee au barillet qui est loing de la ligne de septentrion 2.m.21.p. & d'occident 12.p. pouvant remuer rondement en iceluy, qui aussi tourne sur deux piuots: en ces deux pieces de bois qui sont attachees à l'assemblage de la machine, & qui sont essongues de la ligne de midi 2.m.6.p. Cela entendu, si vn homme n'est asse pour lever le fardeau, on adioustera des poix à la chaine qui vient de la partie da la balance qui est vers occident.

## PROPOSIT: XXXVIII.

Autre machine nouuelle (fondee principalement sur la vis) pour descharger toutes sortes de nauires arriuees à vn port, & chargees de colomnes, ou autres semblables pesanteurs.

#### DECLARAT. DE LA XXXVIII. FIGVRE.

CESTE machine est soustenue sur un piuot comme les precedentes, es est remuee sur iceluy par le baston qui vient du milieu de sa base, es qui tend vers l'angle de septentrion es occident. Elle ressemble fort aux grues commu nes desquelles usent les massons pour leuer leurs pierres, ayant seulement de different une vis au milieu, alentour de laquelle tourne l'escroüe qui se voit loing de la ligne de midi3. m. estant tenue en raison par les renures qui sont aux pieces de bois aupres de la vis. En ceste escroüe il-y-a une corde ou chaîne qui vient à la poulie occidentale, es de là au fardeau, qui est leué en haut par la force de deux hommes qui sont tourner la vis. Ce qui est aisé.

#### PROPOSIT. XXXIX.

Machine nouuelle & propre, pour auec peu d'ouuriers & despens, tirer & monter la terre d'vn fossé au dedans des murailles d'vne place, pour icelle remparer & fortisier.

#### DECLARAT. DE LA XXXIX FIGVRE.

ON ne peut quasi dire quelle est la force de ceste machine, veu que par son moyen six hommes sont autant que trente, toute sa force est ant en la vis sans sin, & en l'autre rouet qui est peint vers l'angle d'occident & de septentrion. Il-y-a deux grands cheurons appuyez contre ceste muraille qui apparoist, des quels la facon & l'appuy est aisé d'entendre par la sigure, leur grandeur y est ant de 3.m.3.p. Au bout septentrional d'iceux est la vis sans sin, de la quelle la sigure est au vuide vers l'angle de septentrion & d'occident, est ant ioint auec le rouet sus dict: & est loing de la ligne de midi 3.m. & de la ligne d'occident 1.m.11.p. le mesme rouet est ant au pied vers septentrion, qui est mené par vn homme seul, comme la vis sans fin. Entour ces deux tours est vne chaine infinie, faicte comme elle est peinte au rouet auec ses bastons, où sont attachees les hottes d'vn costé & d'autre, qui sont portees à mont par la force de la vis sans sin & des roues.

## PROPOSIT. XL.

Artifice pour esmouuoir de son assiete droite, & puis trainer (le tout auec asseurance & peu de frais) où on voudra, & aussi addresser en lieu bien ferme, toute grosse & haute colomne, ou obelisque.

## DECLARAT. DE LA XL. FIGVRE.

IE PENSE que l'inuention & industrie de ceste machine n'apportera pas moins de proufit que de plaisir,

plaisir, veu qu'elle est souvent desiree par les artisans qui ne l'ont pas car l'industrie en est telle que ce qui est porté & sousseué l'est aussi doucement comme par eau. Mais asin de bien entendre ce qui en est, venons aux parties & à

leur vsage.

Nostre auteur a mis ici pour exemple cest obelisque, qui est loing de la ligne de septentrion 2.m.9.p.& haut de 2. m.10.p.lequel est leué par les instrumens que nous dirons, asin puis apres d'estre tiré par les autres. Vers septentrion il-y-a deux assemblages de bois bien attachez à terre, & tenus en raison auec des cordes, estans esloignez l'vn de l'autre de telle espace que ces deux grandes pieces be bois y puissent passer: lesquelles pieces vont de l'angle de septentrion & d'orient vers l'angle d'occident & de midi, ayans en longueur 3.m.14.p. Au bout occidental desquelles pend l'obelisque qui est leué par le moyen de la balance telle qu'il sera dict tantost, & leur autre bout est à terre estant tiré par les cordes qui sont en l'vn & l'autre, & qui se rendent en vne qui s'entortille autour le tour où est la vis sans fin, loing de la ligne d'orient 13.p. & de septentrion 19.p.D'auantage il-y-a une machine faicte en triangle scalene rectan gle, au plus grand costé de laquelle est une piece de bois qui se hausse ou baisse selon que lon met les cheuilles : & ap. paroist ladicte piece loing de la ligne de midi 2.m.22.p.& d'orient 14.p. dessus icelle s'appuye la balance, de laquelle vne part est en l'obelisque au poinct loing de la ligne de midi 2.m.22.p. & d'orient 18.p. ayant la balance en son autre partie des poix & des cordes, & estant tenue en raison par l'assemblage qui est loing de la ligne de midi 1.m. 13.p.qui est faict en facon de guindal. Ceste balance est aidee par ces hommes qui sousseuent l'obelisque, & par ceux qui tirent les cordes du bout meridional d'icelle. Or estant ainsi l'obelisque leué, il est tiré par des tours, où y-a des vis sans fin, lesquels sont vers midi en cest edifice quiy paroist, & d'ou viennent les cordes qui se voyent vers occident quasi paralleles à la ligne d'orient. Le reste est assez aise de soy mesme.

## PROPOSIT. XLI.

Nouvelle & certaine invention pour massonner, es maisons mesmes qui soyent basses, & environnees d'empeschemens, cheminees, desquelles & les rayons du soleil & le sousser des vents sont tellement forclos, que nul ne peut estre offensé de sumees dans les chambres.

## DECLARAT. DE LA XLI, FIGURE.

L'UTILITE de ceste invention est telle qu'elle est desiree souvent pour la commodité des chambres où on fait le seu, qui en beaucoup de lieux sument si fort, à cause des vents & du soleil, que cela fasche les demeurans. Parquoy on sera hors de ceste peine si on fait la cheminee comme ceste-ci qui est peinte en la sigure sous le soleil qui y est peint vers septentrion. Mais à cause qu'elle est si obscurement peinte, ie declareray à l'aventure le sens de l'auteur, ma declaration toutes sois estant sondee en raison. Il faut donc noter qu'il est necessaire de faire le canal de la cheminee moyennement haut, en la ville principalement, asin que sa hauteur passe celle des maisons voisines, en laquelle soyent (icelle estant quarree) plusieurs sentes allans en angles, comme on les voit en la sigure qui est loing de la ligne de midi 2.m. & demie: & d'occident 1.m. & demie. & ne faut pas que les ouvertures d'vn costé soyent vis à vis de celles de l'autre costé: mais il faut qu'une ouverture soit opposee à la paroy, & ainsi de toutes, la bouche d'enhaut ayant un bord alentour, asin qu'elle ne soit aupres du haut toute emplie des rayons du soleil. Cela ainsi constitué, la sumee trouvera tousours place pour sortir, sinon que tous les vents ventassent à la fois ce qui ne se peut faire.

## PROPOSIT. XLII.

Nouvelle industrie de faire vn pulpitre, auquel estans appliquez deux miroirs, l'vn à l'opposite de l'autre, les formes des lettres re uerberees de tous deux, & augmentees par l'vn qui est concaue, on lit bien aisement en vn liure, au grand soulagement de la veue.

## Declaration DECLARAT. DE LA XLII. FIGURE.

L'autre, on void dans vn miroir ce que l'autre regarde, & parainsi la veue n'est point offensee. Car on ne lit que de-

dans le verre: & est besoin d'auoir un miroir qui rende gros ce qui se void dedans. Or le pulpitre est tel.

Ce qui se void vers septentrion est le pulpitre entier & accompli de ses pieces qui sont vers midi. Ceste vis qui est la plus prochaine de la ligne de midi est le pied: & ceste partie qui est entredeux & tend vers occident est le pulpitre, qui a deux parties: celle d'enhaut pour soustenir le liure, & celle d'embas, pour soustenir vn miroir posé en mesme plan que le liure. Au bas vers orient est vn autre miroir concaue, ou plat (s'il ne s'entrouue de concaue) qui se met pardes sus le liure, & le regarde, estant soustenu par ces deux regles fourchues qui paroissent à ses coste z, comme on peut voir au pulpitre assemblé, par le moyen duquel on lit dans le verre, car les lettres se iettent au rebours dans le miroir de des sus, qui les reictte à droit dans le miroir de des sous elles se voyent. Qui est l'vsage de ceste invention.

## PROPOSIT. XLIII.

Nouvelle invention non à mespriser, par laquelle d'vn puis bien prosond, sans tuyaux, on peut tirer (auec doubles cordes & poulies) l'eau, de telle facon que celuy qui tourne, ne sent que la moitié de la pesanteur de l'eau & du seau.

#### DECLARAT. DE LA XLIII. FIGVRE.

LA force de la moufle des massons entendue, celle de ceste invention sera evidente, & se cognoistra par la de-

duction des parties, qui sont telles.

La gueule du puis se void quasi au milieu de la page tirant vers midi, au dessus de laquelle est vn assemblage de quatre piliers soustenans la couverture, et l'aissieu de la roue estant quasi comme les communs, et ayant mesme vsage, horsmis que lon tire par le moyen du reste vn seau tenant trois ou quaire fois autant que les communs, et ce par l'aide de la piece où sont deux poulies, qui se void au sond du puis, et d'où pend le seau, et du retournement des cordes en haut à deux autres poulies paralleles à celles qui sont en vne piece de bois parallele à l'aissieu de la roue, auquel est la corde qui est ainsi mise. Un bout d'icelle est en l'aissieu, puis vient à la poulie orientale d'embas, de laquelle elle va à l'occidentale d'enhaut, de laquelle elle va au lieu d'où elle commence: qui est la cause que lors que la roue tourne, le seau est leué, les deux poulies estans tirees par la corde par laquelle elles sont sous sens de la gue est ant à voir qu'à practiquer.

## PROPOSIT. XLIIII.

Autre fabrique (inuétee à la mesme fin que la precedente) laquelle opere sans intermission, en tirant l'eau de tout puis facilement sans pompes, & ce par mouuement alterne du contrepois & de la balance.

### DECLARAT. DE LA XLIIII. FIGVRE

LE mouuement qui fait monter l'eau en ceste invention est industrieux. car deux roues dentees à demi font faire plusieurs tours à vn pignon, dans lequel leurs dents entrent. Et la cause est pource que quand deux roues se meuvent, l'vne va d'vne sorte, & l'autre d'vne autre. Partant si quelqu'vn vouloit faire aller deux roues l'vne comme l'autre, il ne faudroit pas qu'elles s'entremenassent, mais qu'vn mesme pignon menast l'vne & l'autre. Ce qu'il a falu entendre pour venir à la cognoissance de ce qui sera dist.

La gueule du puis enuiron le milieu de la page tendant au midi, a entour soy l'assemblage de quatre colomnes qui portent la couuerture, icelles colomnes estans iointes les vnes aux autres par des pieces de bois trauersières, deux des quelles (ascauoir celle qui est vers orient, & celle qui est vers occident) servent à porter trois arbres ou aissieux qui tournent sur leurs piuots dans icelles. D'iceux arbres celuy du milieu a vn pignon à lanterne vers occident, loing de la

ligne de septentrion 2.m.7.p.& d'occident x.m. 10.p. or un barrillet vers orient loing du pignon 6.p. il-y en a d'auantage un autre tout semblable à cestuy-ci, au fond du puis en la ligne de midi, loing de la ligne d'orient x.m. 6.p. or alentour d'eux, est une chaine insinie, où sont attachez plusieurs seaux qui pendet librement: les quels seaux montent or aualent au prix que le mouuement se fait. Deca or dela l'aissieu sus fusitieurs a un autre aissieu: l'un (comme le monstre sa figure) à cause des raisons de perspectiue, plus meridional, or l'autre plus septentrional. Au meridional vers occident il-y-a une roue, de la moitié de laquelle sortent des dents, les quelles entrent dans le pignon de l'aissieu du milieu: or vers l'autre bout deuers orient a une roue demi dentee aussi. En l'autre aissieuy-a tout de mesme qu'en cestuy-ci, la roue orientale, duquel est menee par la roue orientale de cestuy-ci, par le centre de laquelle passe l'arbre qui la porte, assin de recevoir la balance qui est menee par un homme seul: de sorte que la mouuant de midieu: or mouuant de septentrion, l'autre roue fait que la roue de son arbre demi dentee face aller le pignon de l'arbre du milieu: or mouuant de septentrion vers midi, elle fait tourner la roue demi dentee de son arbre, da laquelle les dents entrent au pignon de l'aissieu du milieu. Parainsi l'une apres l'autre elles sont entrer les dents des roues demi dentees au pignon, qui receuant de l'une vn demi tour, or puis de l'autre autant ssait un tour qu'elle multiplie autant de sois que la balance sait de doubles demi vours. Au reste il-y-a de bon en ceste machine, que iamais les seaux ne retournent, mais sont tire l'a mont, où estans venus, saut qu'un homme verse, ou bien que celuy qui tourne, les aille verser.

## PROPOSIT. XLU.

Nouueau genre de machine, par laquelle vn homme peut descendre plusieurs autres en toute asseurance, & aussi remonter dans vne miniere, tant prosonde qu'elle soit: & par mesme moyen en tirer les metaux ia sossoyez.

## DECLARAT. DE LA XLV. FIGVRE.

IL n'y-a nul qui ayant experimenté la force de la vis sans fin, doute que ceci ne se puisse faire, lors qu'il entendra les parties & vsage de ceste inuention, qui consiste toute en ce qui est au haut de la figure vers septentrion: as cauoir en une tine quarree, qui a deux grosses pieces de bois d'un costé & d'autre, ausquelles est un tour, au bout duquel est la vis sans sin, qui le meine loing de la ligne de septentrion 1.m.18.p. & d'orient 1.m.3.p. une mesme chaine estant entortille autour le mesme tour, & d'un mesme costé. Ce qu'entendra facilement celuy qui regardera de pres la figure. La mesme chaine vient se rendre aux poulies qui sont vers septentrion loing de la ligne septentrionale 1.m.6.p. & d'orient 1.m.15.p. & 1.m.8.p. Le reste est facile à comprendre par les delineaments de la figure.

## PROPOSIT. XLUI.

Nouvel engin procedant de la balance, par lequel l'eau courante sousseue elle mesme à certaine hauteur, principalement pour arrouser en abondance les terres arides & prochaines. Cependant la roue, qui fait tout, trempe dans, depeur qu'elle ne se corrompe par le hasse.

## DECLARAT. DE LA XLVI. FIGVRE.

L'A force de l'eau & la facon de la roue qui conduit la balance sont la cause de la gentillesse de ceste inuen-

tion, de la quelle les parties sont telles.

L'assemblage qui soustient tout est en mode de treteau, ayant deux pieds de chaque costé, qui sont deux pieces de bois parcilles, entre le squelles demeure la balance, comme il est aisé de voir par la figure. La balance a son clou sur qui elle tourne, loing de la ligne de midi 2.m.9.p. & d'occident 1.m.6.p. est est celle piece de bois fixe qui tient au haut de l'assemblage loing de la ligne de septentrion 1.m.8.p. & d'occident 1.m.6.p. & est icelle piece fendue vers les piuots de la balance, asin que la balance ait libre mouvement haut & bas. Au bout meridional de la mesme piece est un trou où entre le piuot de l'arbre de la roue, l'autre est ant en une pierre en l'eau loing de la ligne de midi 16.p. & d'occident 1.m.5.p. En la balance loing de son milieu d'un costé 9.p. & de l'autre 10.p. un canon rond, qui tourne asin que

## Declaration

la roue puisse mieux faire hausser & baisser ladicte balance, qui a à l'vn & à l'autre bout vn seau, dont l'vn puise en orient, & l'autre en occident: & doiuent estre verse? par vn homme lors qu'ils sont au haut. A l'arbre qui tourne sur ses piuots, come nous auons dict, il-y-a vne roue ailee que l'eau fait mouvoir, qui est celle qui est en l'eau, & vne autre demie qui a vne partie plus haute que l'autre: de sorte qu'elle va tousiours en haussant. Ceste la est la cause de faire leu er & baisser les seaux car qu'ad le seau qui est bas sera plein, le court de la roue seviedra mettre dessous la balance, & la pousser en haut, tant qu'est at venue au haut bout, elle comence à laisser la partie qu'elle portoit pour prendre l'autre, come elle auoit faict la presente. Qui est toute la subtilité de ceste tresutile inuétion, come l'experièce le mostrera.

## PROPOSIT. XLUII.

Par ceste neusue & durable machine auec vn tuyau & soupapes posees dans la teste de deux courts tuyaux, on tire l'eau bien facilement d'vn puis prosond, par le hausser & baisser de la balance auec la vis.

#### DECLARAT. DE LA XLVII. FIGVRE.

CEUX qui ont esté sur mer, ou qui hantent les lieux où on se sert de pompes, & qui cognoissent assez quelle est leur proprieté à faire monter l'eau terriblement haut, pourront aisement comprendre la force de ceste-ci, qui est aidec par autres parties, de sorte qu'elle donne quatre voire cinq fois autant d'eau qu'vne commune. Ses parties sont telles dedans & dessus le puis où elle est constituee.Premierement sur la gueule du puis est vn assemblage de deux chatiers, sur lesquels tourne vn arbre qui au milieu a une vis bipartie, c'est à dire ayant vne distinction au milieu, & son areste allant d'un costé & d'autre, en laquelle il-y-a deux escroites qui en mesme temps & par mesme mounement s'approchent du milieu, & l'vne de l'autre, & puis de mesme s'en reculent. Aux bouts de la visil-y-a deux bras qui ont à leurs bouts des chaines: puis au bout occidental de l'aissieu ou arbre ia dict est une balance. Aux deux escroues qui sont entour la vis est attaché un sautereau un pied en l'une, & l'autre en l'autre, ainsi qu'auons dict en la 14 figure, ayant außi mesme ou semblable vsage. Au bout dudict sautereau vers septetrion est la perche qui fait moter l'eau des soupapes que l'appelle bourses ou vaisseaux du bas, pour le donner à entendre à ceux qui ne scauent que c'est que sou pape les quelles bourses sont vers midi, la pompe commencant au dessous du sautereau, & venant sinir loing de midi I. m.4.p.où elle est croisee d'un tuyau aussi gros qu'elle, qui est appuyé sur deux autres tuyaux, & une piece quarree, un desdicts tuyaux estat loing d'orient 1.m.6.p. & l'autre d'occident 1.m.7.p.la piece quarree est au milieu entre les deux en laquelle est un clou ou petit aissieu qui porte deux balances, dont l'une se void qui est longue de 22.p.à laquelle l'autre est pareille, le clou estat loing de la ligne de midi 15.p. & d'oriet 1.m.13.p. Loing duquel d'un costé & d'autre 3.p. sont fendues les balaces, la fente ayant enuiron 5. p. estant de telle largeur qu'elle recoit les pinots des vaisseaux qui sont peints à la marge, les quels se mettent dans les tuyaux qui sont sous la pompe, qui sont fendus pour la mesme raison que les balances, les qu'elles ont attachees à leurs bouts les chaines qui viennent des bras d'enhaut. Tout cela est cause du mouuement & de ce que l'eau est tiree à mont.car quand l'ouurier donne branle à la grande balance, elle fait que les petites balances d'embaspar le moyen des chaines font leur devoir, eque le sautereau tire la perche, où tient vnebourse, afin que par ce moyen l'eau monte en abondance. Ce qui appert.

#### PROPOSIT. XLUIII.

Ceste nouuelle machine enseigne par quel moyen l'eau courante, d'vn lieu bas se peut monter elle mesme par vn tuyau iusques au haut d'vne tour, & ce par le moyen d'vne signole qui fait hausser & baisser.

## DECLARAT. DE LA XLVIII. FIGVRE.

C.E. qui s'e fait en la precedente par la force d'vn homme, est faict par ceste par l'eau mesme: ce qui s'e cognoistra nar ce qui s'ensuit

Vers orient est vne roue comme celle d'vn moulin à eau, laquelle a à son aissieu ou arbre vne roue dentee, qui meine vn pignon à lanterne, qui à son arbre a vne signole, de laquelle l'autre partie ne vient pas de mesme train que celle qui

celle qui est en l'arbre du pignon, mais demeure plus haut, eu esgard à l'aissieu qui passe par le centre du cercle imaginaire qui se fait par la revolution de ladicte signole. Ce bout la, ou partie, entre en vn canon qui est loing de la ligne de midi 1.m. 14.p. & a ce canon mouvement haut & bas. car quand la signole meut, elle le contraint d'aller tantost haut, tantost bas. Et parainsi est la cause du mouvement de la perche, de laquelle le bout est vers septentrion loing de la ligne septentrionale environ 1.m. & de l'occidentale 17.p. y ayant vn anneau qui est pris d'vn autre qui a deux pieces de bois en facon de steau, qui font resort: de sorte qu'elles sont tousiours essargies, sinon quand le mouvement les contraint de se presser, dors elles sont que la perche tire l'eau à mont. Ces deux pieces la seront appelees bras, qui à leurs bouts tiennent deux autres grands bras qui se ioignét comme des tenailles, au point loing de la ligne de midi 23.p. & d'occident 17.p. Ces bras ci sont ainsi recourbe 7, comme ils se voyent en la sigure, asin que ceste piece qui a son milicu loing de la ligne de midi 2.m. 16.p. & d'occident 18.p. aux bouts de laquelle ils entrent, les face serrer, estant la dicte piece tiree ou poussée par le moyen du mouvement du canon sus de la quelle ils entrent, les face serrer, estant la dicte piece tiree ou poussée par le moyen du mouvement du canon sus de la squelle ils entrent, les face serrer, estant la dicte piece tiree ou poussée par le moyen du mouvement du canon sus des la quelle ils entrent, les face serrer, estant la dicte piece tiree ou poussée par le moyen du mouvement du canon sus des la squelle ils entrent, les face serrer, estant la ceste-ci. Ce qui est euident, ne restant seulement qu'à bien considerer la sigure qui est asserte au bout d'une piece tenant à ceste-ci. Ce qui est euident, ne restant seulement qu'à bien considerer la sigure qui est asserte.

## PROPOSIT. XLIX.

Par ceste forme de pompe auec la raison de la perche & du contrepoix en tirant & poussant, on peut faire monter l'eau tant que la sor ce de l'homme peut faire.

## DECLARAT. DE LA XLIX. FIGVRE.

EN ceste pompe qui est dans un puis, comme la 47.il-y-a une partie de ce qui a esté dict en icelle, & en une

de celles de deuant, tellement qu'elle est tiree de l'une & de l'autre. Orses parties sont telles.

Dessus le puis il-y-a vne piece qui soustient vne balance, de la quelle les piuots sont loing de la ligne de septentrion 22.p.& d'occident 1.m.1.p. Au bout occident al d'icelle pend vne chaine qui vient au fond du puis iusques à vn anneau qui est loing de la ligne de midi 1.m.& d'occident 20.p.où tient vn poix qui entre dans ce canon porté sur deux piuots, asin qu'il meuue librement, e que le poix ne branle deca ny dela dans le puis, mais demeure dans son canon où il a libre mouuement haut & bas. A l'autre bout qui est vers orient est vne autre balance, à laquelle tient vn anneau, d'où pendent trois bastons: dont celuy du milieu est la perche qui fait monter l'eau, les deux autres tiennent à deux bras qui sinissent au point loing de la ligne de midi 20.p. & d'orient 1.m. 18.p.où il-y-a vne espece de sautereau qui est attaché au gros tuyau d'embas aux points loing des dittes lignes 15.p. & 1.m. 20.p. l'vn: 14.p. & 1.m. 17.p. l'autre. celuy d'embas ayant dans soy le bout d'un bois qui porte vn tel vaisse au dans le gros canal que ceux de la 47. ledit baston tenant & mouuant sur vne cheuille loing de la ligne de midi 15.p. & d'orient 1.m. 3.p. & demie. Maintenant quand l'homme tire la balance, le poix luy resiste, qui la tire apres luy: de sorte qu'il n'a peine que de tirer. Ce que fai-sant, le sautereau fournit d'eau, puis quand il leue, la perche la tire du tout. Ce qui est proposé.

## PROPOSIT. L.

Nouvelle composition de machine, à laquelle il-y-a vne roue garnie de toiles, qui est poussee par le vent si fort au dessus le dome d'vne tour, qu'elle peut amener en ayant l'eau d'vne profondeur infinie.

## DECLARAT. DE LA L. FIGVRE.

CE qui a esté faict par les pompes cidessus par le moyen d'hommes ou d'eau, est ici faict par le vent. Ce qui s'en-

tendra par ce qui s'ensuit.

Au haut vers septentrion est une roue, où il-y-a des toiles tedues asin qu'à tous vets elle puisse tourner, en l'arbre de laquelle est une autre roue detee qui meine un pignon à laterne, en l'arbre duquel est un barrillet qui a des arestes en facon de sie, auquel un tout semblable est au sond du puis vers midi. Entour ces deux barrillets est une chaine insinie où sont plusieurs coquilles sond cotre sond, asin qu'en quelque maniere que ce soit il y en ait toussours de pleines car elles montent ou descendent au prix que le vent fait tourner la roue. Au reste ces deux canaux dans les quels elles

E. y.

## Declaration

entrent, faicts en forme de pompes, doyuent estre haussez, afin que les goutieres estans pres du barrillet, l'eau se vers'é de dans elles. Le tout est aisé par l'aspect de la figure qui est assez claire: vn homme pouunat servir au lieu de vent à ba necessité.

PROPOSIT. LI.

Fontaine à vent perpetuelle à laquelle est mis tel son & accord musical, & aussi tel mouuement cœleste (tous deux pareillement perpetuels) qu'on y voudra dextrement appliquer.

#### DECLARAT. DE LA LI. FIGVRE.

IL faut entendre que l'eau ne peut monter d'elle mesme plus haut que le lieu d'où elle vient: qui est la cause pour laquelle il faut en ceste sontaine la faire venir d'assez haut, asin qu'estant vne sois entree, elle se puisse pousser: & faut aussi qu'il-y-ait assez d'eau, asin que le canal du mouvement soit tousiours empli. Quant à cela qui est vers midi, il est commun, & n'y a de singulier que les mouvemens & la continuation de l'eau par le canal. ce que pour n'auoir bien encor experimenté d'vne facon gentille que ie scay, ie ne diray point d'auantage, veu mesmes qu'il y en a de plusieurs sortes que beaucoup scauent, aus quelles ils pourront adiouster le surplus de cest edifice, où on void vers midi des testes de vent qui sous sent l'eau, & au dessus vn mouvement cœleste, qui doit estre faict de roues comme es horologes, estant toutes sois poussé par le mouvement de l'eau. Le reste ie le reserve à vne autre sois.

## PROPOSIT. LII.

Espece d'artifice nouueau, propre à ietter l'eau contre le seu, mesmement lors que la flamme empesche que nul ne peut approcher de l'edifice qui ard.

#### DECLARAT. DE LA LII. FIGVRE.

ON ne scauroit penser cobien de fois est requise ceste invetion pour esteindre les grands feux desquels on ne peut approcher.car par icelle de loing on y peut ietter l'eau sans grade difficulté, come on pourra entedre par ce qui suiura. Toute la machine est menee sur deux roues, dont le moyeu de celle qui se void est loing de la ligne de midi 2.m.12. p.& d'orient 22.p.& est soustenue sur quatre pieds, dont deux se voyent loing des lignes sus dictes : a scauoir 2.m.2.p. & 4.p.l'un,& 18.p.& 18.p.l'autre, estans tous deux tenus en raison par deux crochets, qui viennent de la base, en laquelle au bout septentrion dest une grille pour arrester la machine. Les deux autres pieds viennet des deux pieces qui soustiennent le vase dans lequel est l'eau, desquels veluy qui apparoist plus est attaché auec vne cheuille loing de la ligne de midi 2.m.8.p.& d'orient i.m.16.p.& finit à 3.m.loing de la ligne de midi,& 20.p.d'orient.Or le vaisseau est faict en manière de cone, afin que l'eau aille plus impetueusement. car quand les vases sont en colomnes, l'eau va plus doucement. Le dict vase tourne sur deux piuots qui entrent es pieces qui le soustiennent: dont l'un se void loing de la ligne de midi 2.m.9.p.& d'orient 1.m.7.p.& est le vaisseau tenu en raison par la cheuille qui entre dans les demi cercles qui sont au derriere qui est vers midi, les dicts cercles seruans à hausser ou baisser la bouche de la machine, selon la hauteur du feu. Vers la bouche il-y-a un entonnoir pour emplir le vaisseau, duquel l'eau est iette e par le moyen de la vis que fait aller par demi tours l'homme qui tient derriere la signole qui y est iointe. Au bout de la vis est un baston qui pousse vne piece de bois fendue en quatre, laquelle se met dedans le vaisseau. E ladicte piece a des resorts, par le moyen desquels ses parties sont reiettees pour remplir le vaisseau lors qu'elle est tiree vers la base: ayant vne piece de cuir au bout qui va deuant, asin qu'en se pressant ou estargissant, à cause de la largeur ou estroisissemet du vase, l'eau n'entre dedans elle, & aussi afin qu'elle la chasse dehors, comme il est requis. Ce qui est aisé à experimenter, la raison estant certaine & euidente.

#### PROPOSIT. LIII.

Artifice non à mespriser, pour sauuer non seulement sa marchandise

dise d'vn bateau submergé au port, mais aussi le vaisseau mesme ou entier, ou en pieces, pour en vuider le port.

#### DECLARAT. DE LA LIII. FIGVRE.

IL n'y a pas grande nouveauté en ceste machine, sinon en la maniere de faire tourner la vis. Quant à l'assemblage, la figure le monstre assez-reste de scauoir comment la vis est gouvernee. Au haut de l'assemblage vers s'eptentrion, il-y-a deux pieces de bois paralleles, entre les quelles est vn moyeu duquel viennent plusieurs rayons. Ce moyeu la tourne entre les pieces qui sont faictes en escroüe par où passe la vis, le moyeu l'estant aussi. Ainsi il aduient que la for ce de soustenir est grande, le faix estant tiré par le moyen des deux hommes qui poussent les rayons, le farde au estant au bout de la vis vers midi, pris par ces crochets qui y sont, le squels ont la facon de ceux dont on vse en plusieurs ports & es hales bes bonnes villes.

#### PROPOSIT. LIIII.

Machine tirant à celle qu'inuenta Archimedes à Syracuse, quad par le moyé de la vis sans sin, il tira auec vne main, de terre ferme en haute mer vn vaisseau de merueilleuse gradeur en la presence du Roy Hieron, & d'vne multitude infinie qui n'en put autat faire de toutes ses for ces coniointes.

#### DECLARAT. DE LA LIIII. FIGVRE.

NOUS auons veu cideuant quelle force a la vis sans fin, & combien elle se multiplie estant doublee, maintenantici il monstre combien elle a de force estant triplee. Parquoy asin de le bien entendre, venons à sa disposition en ceste inuention.

Premierement il faut remarquer que le vaisseau qui doit estre tiré est cestuy la qui est sur des rouleaux vers septen trion, lequel est lié d'vne corde qui est tiree par l'arbre du cetre d'vne des roues autour duquel elle se deuide: les vis sans fin estans en ce vaisseau qui est ancré vers midi, sur lequel y-a vn assemblage de pieces de bois opposees l'vne à l'autre, assin que sur icelles les aissieux des poulies puissent tourner, les quelles sot ainsi disposées. Loing de la ligne de midi (que nous garderons sans la redire) 18. p. coloing de la ligne d'occident (que nous garderons aussi) 1.m. 17. p. est vn home qui donne le mouvement à la vis sans sin, co fait tourner l'arbre, duquel le pignon est à 1.m. 3. p. co 1.m. 15. p. lequel meine la seconde roue qui a son centre à 1.m. 3. p. co 1.m. 16. p. co demie, de laquelle l'arbre fait mouvoir la premiere roue qui a son centre à 1.m. 19. p. de laquelle sinalement l'arbre fait tourner la troisies sme, qui a son centre à 1.m. 11. p. co 1. m. 16. p. co demie alentour de l'arbre, de laquelle s'entortille la corde qui tire le fardeau. Le reste gist en experience.

## PROPOSIT. LU.

Artifice où est la vis sans fin, lequel sert à leuer auec peu d'ouuriers les nauires hors du port, ou les tenir suspendues pour les racoustrer.

#### DECLARAT. DE LA LV. FIGVRE.

EN la machine de deuant nous auons veu la force de la vis sans fin triplee, & ici est monstré la force de la sim=

ple, de laquelle depend toute la subtilité de ceste invention.

La machine est telle que son corps, qu'on peut remarquer par la figure, est sus un piuot, autour lequel il bouge, comme plusieurs cydeuant, estant ainsi formé pour la force de la machine qui a le haut comme une grue commune, ce stre piece de bois qui tend en midi, où sont deux honnmes, seruant à la tourner. Au reste la vis sans sin est loing de la ligne de midi 1.m. 18.p. & d'occident 1.m. 20.p. estant menee par cestuy-la qui est tout debout aupres la corde qui s'entortille autour son arbre, se venant rendre au bout du bec de la machine qui est vers septentrion: duquel pend une mousse à six poulies, de laquelle la force est cognue par le frequent usage. Alentour des poulies de ceste

## Declaration

moussle passe la corde qui vient de la vis sans sin, de laquelle l'autre bout est auec celle qui tient la moussle pendue. Quant à ceste corde qui est outre celle que nous auons dict vers midi, elle ne sert de rien. L'experience monstrera la ve rité de l'inuention.

#### PROPOSIT. LUI.

Machine par laquelle auec la raison de la balace vn nauire tout char gé & equippé entierement de tous ses harnois, peut estre tiré hors, & puis transporté hors, & remis dans le port où il sera paruenu.

#### DECLARAT. DE LA LVI. FIGVRE

C'EST' vne chose assez commune que la balance, & de laquelle mesme les plus simples ouuriers vsent: mesmement quand ils veulent leuer quelque pierre, ils prennent vne longue piece de bois, de laquelle ils mettent vn bout sous le fardeau, puis sous la piece mettent vne piece fort pres du fardeau, asin que puis apres estans au long bout ils leuent le fardeau. l'ay declaré cideuant la raison de ceci, parlant des roues. Ce qu'estant cognu, on pourra estimer quelle sor ce luy sera adioustee estat multipliee, c'est à dire, estat tiree par vne, puis par vne autre, come il appert par ce qui s'essuit.

En ceste sigure la piece qui est parallele à la ligne de septentrion, & loing d'icelle 1.m.13.p. est le soustenement de la machine, de la quelle le dessous tourne sur vn piuot, come le pourra voir le diligent lecteur. En ceste piece il-y-a ce qui s'ensuit. Loing de la ligne d'occident 13.p. & demie, & de midi 1.m.14.p. est le piuot de la balace, de laquelle le bout est loing de septetrion 5.p. y ayant les chaînes qui portent les crocs qui happent les cordes du nauire. Outreplus loing des mesmes lignes 1.m.4.p. & 1.m.18.p. est le piuot de la seco de balace, de laquelle l'autre bout est loing de la ligne de midi 1.m. & d'occident 1.m.8.p. au milieu de laquelle est une piece de bois qui tire la premiere balance: autant en vient de la troisies me qui tire ceste seconde, ce triangle qui apparoist ne servant qu'à tenir en raison les balaces, asin qu'elles ne varient ca ne la. Or la troisies me balance n'a pas son piuot au corps de la machine, comme les autres, mais loing de la ligne de midi 2.m.11.p. Et ceci est asin que si l'homme auec ses cotrepoix n'est asse fort, on mette des poix à l'autre bout qui est septentrional. Le tout ainsi entendu, l'experience monstrera l'vtilité es gentillesse de la machine.

#### PROPOSIT. LUII.

Artifice lequel posé en la quille d'vn nauire qui par vn canal recoit l'eau de part en part, monstre par le mouuement de ses roues le chemin qu'on aura faict en nauigeant.

## DECLARAT. DE LA LVII. FIGVRE.

TO UTE la subtilité de ceste inuétion est aux roues qu'il faut faire comme es horologes ou rotissoirs qui se font en Alemagne, l'vne des roues (qui est la premiere) estat à ailes, asin que l'eau qui passe par le canal qui est faict expres au nauire, elle tourne & face tourner les autres, qui doyuent estre disposées selon leur ordre: par le moyen dequoy elles rendront deuoir, pourueu qu'on ait faict experience de la quantité de dents qu'il faudra à celle qui menera l'esquille qui monstrera les milliaires. Le que ie laisse pour ceste heure à experimeter à ceux qui vont sur mer, equi la hantent.

## PROPOSIT. LUIII.

'Artifice par le moyen duquel on peut tirer du fond de la mer vn nauire submergé, auec toute sa charge, pour ueu que la hauteur de l'eau n'outrepasse point trête toises, ou que le nauire ne soit dutout enseueli de limon, ou dutout rompu & froissé.

#### DECLARAT. DE LA LVIII. FIGVRE.

TOUTE la force de ceste machine est en la duplication de la vis sans sin. Parquoy pour venir à ce qui est propo sé, le nauire submergé est vers la ligne orientale, à laquelle plusieurs cordes sont attachees, le squelles vienent respondre

aux vis sans fin qui sont es deux bateaux ioints ensemble par des pieces de bois vers occident, lesquels portent chacu deux vis sans fin doublees, les quelles sont ainsi aux quatre assemblages qui sont sur les bouts des bateaux: ascauoir en celuy qui est plus meridional & oriental. A 19.p. de la ligne de midi, & de celle d'occident 1.m.4.p. est le bout d'va ne signole qu'vn homme fait tourner, & ladicte signole tient au pignon de la vis sans sin, de laquelle la poulie a son cen tre loing de la ligne de midi 12.p. & d'occident 1.m.6.p. auquel est vn arbre qui avn pignon qui meine vne autre poulie, & est le dict pignon loing des lignes sus dictes (lesquelles nous garderons pour le reste, asin d'euiter redictes) 13.p. & 1.m.3.p.& demie, le centre de la poulie estant à 12.p.& 1.m.1.p.& demie, ayant un arbre, autour duquel la corde qui est nouee à 1.m. & 2.m.9.p.est devidee: & ceci soit pour vne. L'autre qui est sur mesme bateau en l'assemblage plus septentrional & oriental a sa signole qui est au bout de l'arbre de son premier pigno à 2.m.1.p.& 1.m.4.p.& est semblable à la premiere, ayant le centre de sa roue ou poulie à 2.m.8.p. & 1.m.5.p. son arbre menant de mesme qu'en celle de deuant la roue de l'autre, de la quelle le centre est à 2.m.7.p. & 1.m.1.p. & entour son arbre se deuide la corde qui est nouee à 1.m.18.p. & 2.m.6.p. Ces autres sont disserentes un peu.sar celle qui est vers midi a son pignon à 18.p. & 15.p. & le centre de sa poulie à 18.p. & 16. De laquelle l'arbre meine la roue qui a son centre à 20.p. & demie, & 18.p.en l'arbre de laquelle est la corde qui est nouee à 1.m.1.p.& demie,& 2.m.6.p.L'autre est toute semblable, sinon qu'elle est tournee autrement, & tire la corde nouee à i.m. 16.p. & 2.m. 6.p. Cela ainsi entendu, lors que les ouuriers tournent, les vis sont si fortes que ou les cordes rompront, ou le fardeau viendra à mont. Quant au nauire qui est en septentrion, il sert pour tirer celuy qui leue le fardeau.

## PROPOSIT. LIX.

Gentille espece de pressoir tenant peu de place, lequel pressoir est composé de trois vis sans sin, & peut seruir à presser draps & la vendange: imprimer chartes geographiques & tapisseries sur toile ou cuir.

## DECLARAT. DE LA LIX. FIGVRE

CEUX qui tous les iours se servent des vis, & ceux la aussi qui quelques sois en voyent l'experience tant aux presses communes & pressoirs qu'es machines dont vsent souvent les charpentiers & sieurs vulgaires de bois, peuuent assez entendre quelle force & proprieté est cachee en icelles, veu que deux hommes par leur moyen leueront & presseront ce que dix à grand peine remueront seulement. Et ie di ceci afin que l'excellence & proprieté de ceste pres se soit mieux entedue, mesme la vis estant triplee, & l'escrone de chacune auec l'aissieu qui meine la signole qui est du costé d'occident estans trois vis sans fin, de laquelle la force est admirable. Mais afin de venir à la matiere, ceste presse est telle que son assemblage est soustenu à terre, afin que son poix soit mieux supporté: ou bien sur quelque bon plancher; ayant deux bonnes gemelles, ayant chacune vne renure où puisse aller la planche qui presse. Entre le haut & le bas de l'assemblage au milieu est une soliue trauersiere fixe, parallele à la ligne de midi, loing d'icelle de 2.m.7.p. Alaquel le est une autre semblable loing de s.p. d'icelle. Ces deux pieces sont percees en rond, & l'une dessus l'autre, asin que les vis y puissent entrer libremet. Entre ces deux solines sont les trois escrones des vis qui sont menees par l'aissieu qui tour ne dans les trous de ces deux pieces quarrees qui sortent en dehors vis à vis du milieu desdictes solines. Au bout de l'aissieu vers occident est une signole que meine un homme, & au bout d'orient sont huiet rayons (encor qu'on y en puisse mettre tant qu'on veut) qu'vn homme tire auec un crochet estant loing d'icelles ou au dessus. car ainsi il aide fort tant par sa force & par son poix, que par la distance, laquelle aide beaucoup en telles choses. ce que monstre l'experience. Et mesme ayez une corde en la main qui soit courte, & l'attachez à quelque fardeau : aussi ayez en vne longue, vous fere 7 plus auec la longue qu'auec la courte, d'autant qua ladicte corde vous communique comme vne partie de sa force, vous en baillant plus que la courte à cause de sa longueur. Ainsi ce crochet a grande force pour mener les vis qui en ont une qui est incroyable. Parquoy toutes ces forces communiquees l'une à l'autre, & finalement aux vis interieures, font qu'elles poussent terriblement.

De ceste sorte sans estre contraint au nombre des vis, on en peut mettre ou une seulement, ou deux, ou trois (comme ici) ou quatre, ou plusieurs, selon qu'on en a affaire. Quant à ce qu'elle peut seruir à imprimer les chartes, c'est pour ce que lon presse tant qu'on veut ceste presse, differant des ordinaires des imprimeurs en ce que la laissant, elle presse tousours sans qu'il faille y tenir la main. Ce qui est ce que promet la proposition. le diligent recercheur y pourra adiouster selon ses commoditez.

# Declaration PROPOSIT. LX.

Inuention à peine croyable, laquelle auec la raison de la balance & de celuy qui est contre la nature des choses legeres, peut en temps calme faire acheminer vn nauire à cela composé, & à peu de vent le faire haster, & en temps impetueux moderer sa course sur la mer. Cho se notamment digne d'estre entendue d'vn roy.

#### DECLARAT. DE LA LX. FIGVRE.

IE ne pense point qu'on pnisse exprimer par paroles l'excellence de ceste machine, veu que par le mouuement qui est causé par la force de deux hommes, & d'vne balance, le nauire peut estre poussé autant comme par vn moyen vent. Ce qui se pourra cognoistre par ce qui s'ensuit de la declaration des parties auec leurs propriete & vsages.

Premierement il faut que la nef ait deux proues, afin qu'en l'espace cotenu entre icelles, puisse aisement mouuoir la balance qui ione sur deux pinots: desquels l'vn est en vne proue, & l'autre en l'autre. Et ceste balance ainsi iointe au nauire se void en celuy qui est peint au milieu de la page: mais la balance l'est plus particulierement au port appuyee contre le pharon qui est vers midi, ayant de long en tout 2.m.4.p. depuis le bout qui touche quasi la ligne de midi iusques au diametre du vaisseau faict en forme de rhombe spherique, duquel le mouuement est libre sur ses deux piuots, qui sont dans les deux branches du bas de la balance, qui sont fendues insques au milieu, afin que le rhombe puisse estre hause & baise. Aureste les deux piuots de la balance sur lesquels elle meut, sont loing en ceste figure de ceux du rhombe de 15.p.d'un costé, & 12.de l'autre: combien qu'ils en doyuent estre egalement distans. Mais ici la raison de perspective gardee en la peinture monstreautrement: ce que ie di pour ceux qui n'ont pas encores ouy par ler ni frequenté les peintres. Quant au rhombe, il tourne sur l'eau au prix que la balance remue, & estant grand, fait par son cours cotraire que la nef est poussee. Or estant la balance assemblee au nauire, elle est tiree par ces cordes qui se voyent à son bout, le squelles respondet à vn tour loing de la ligne de septentrion 1.m.14.p. & de celle d'orient 1.m.10.p. qui est mené par deux homes, lesquels laissent aller la corde lors qu'elle est toute deuidee. Ainsi la balace eschappant fait que le rhombe tourne au contraire, & qu'ilpousse la nef. La cause de ce poussement est en ce que le poix de la balan ce contraint le rhombe à s'approcher du bas du nauire: lequel d'autant qu'il a libre mouuemet, tourne, & parainsi s'ac complit la proportion: qui est ce qui y doit estre consideré. Quant au reste, ceste nef qui est vers septentrion, monstre la disposition de la balace & du rhombe. Uoila ce que pour maintenat Dieu ma donné pour vous comuniquer sur ces machines, ce que i espere deduire particulierement par raisons demonstratiues en un autre liure que Dieu aidant ie mettray en lumiere, si vostre bon œiles la faueur de ceux qui ont la puissance es le vouloir de ce faire m'y incitent es aident. vous priant cependant de receuoir le tout en bonne part.

Fin de la declaration des figures de ce Theatre.



INSTRVMENTA ALIQUOT, GEOMETRICA, ACMECHA= 1
NICA RATIONE INVENTA, PRO DIMENSIONIBUS
ET FUNDAMENTIS, QUIBUS MAIORI EXPARTE IN=
NITUNTUR SEQUENTES IN HOC LIBRO INVEN=
TICNES-





INSTRVMENTUM NOVUM ET SINGVLARE, METIENDIS ZONNIBUS PARTIBUS CUIUSUIS CORPORIS PROPOSITI, AD PERCIPIENDAM EARUM SYMMETRIAM, IN ILLIUS CORPORIS STRUCTURA-

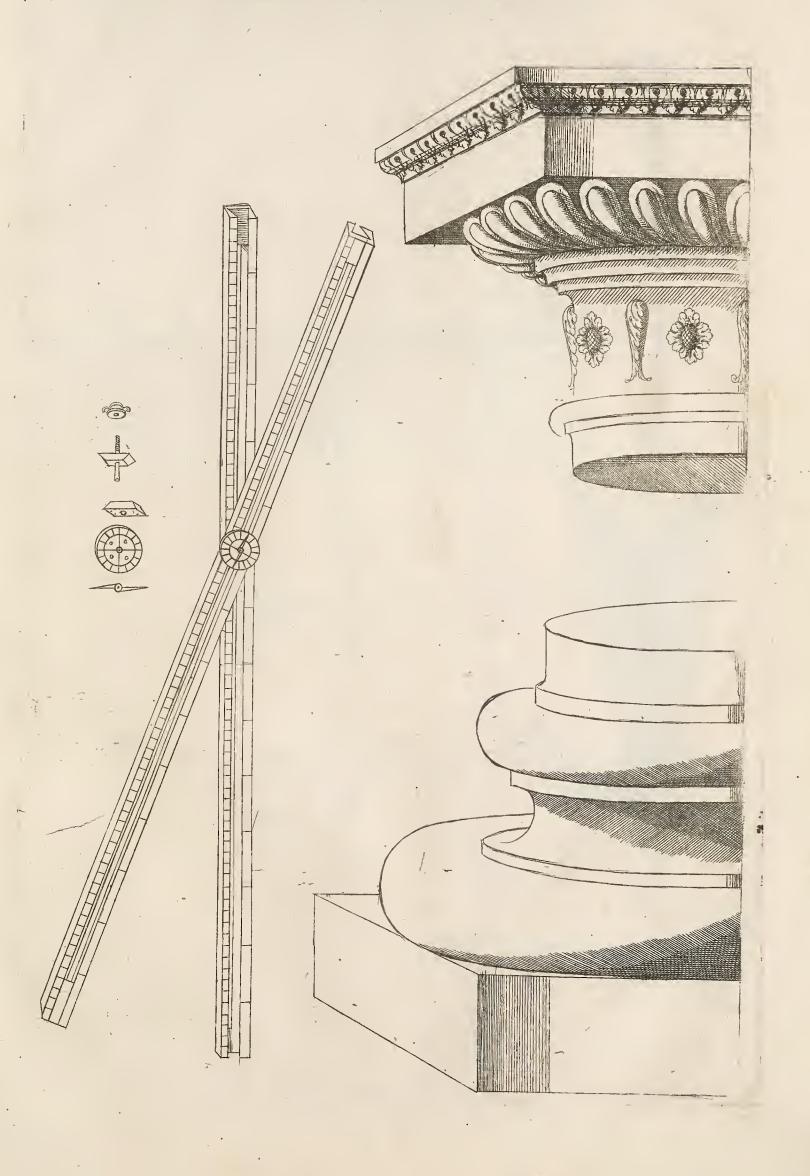

 CIRCINVS NOVVS ET VNIVERSALIS, DESCRIBENDIS
EX ORDINE PIRAMID VM ET FIG VRARVM
RECTILINEARVM, QVIBVSVIS FIGVRIS
PLANIS CVRVILINEIS, QVA RESPONDEANT
ORDINI IP SARVM FIGVRARVM RECTILINEARVM-



CIRCINVS NOVVS SVPERIORI CONTRARIVS,
VTPOTE DESCRIBENDIS FIGURIS RECTILINEISAPTVS,
EX ORDINE CERTARVM PYRAMIDVM CONVEXARVM,
QVA PRO BASI HABEANT PRECEDENTES
FIGURAS PLANAS ET CVRVILINEAS-





CIRCINVS NOVVS ET VNIVERSALIS, DELINE AND AVINO DV.CTV FIGURA OVALIS, DIAMETRO VEL LONGIORE VEL BREVIORE, QVANTVMLIBET PRODVCTA AVT CONTRACTA-



CIRCINVS NOSTRE, VT RELIQVI QVO QVE, INVENTIONIS ANOBIS IAM OLIM COMMVNICATVS MVLTIS, AD DESCRIBENDAM QVAMLIEET LINEAM SPIRALEM IN PLANO, CITRA FVNICVLI CIRCVM PLICATIONEM, AVT ALIAM FALLACEM RATIONEM-



7 TORNVS NOVVS ET GEOMETRICVS, AD REDVCENDVM
IN FORMAM OVALEM QVEM-LIBET CYLINDRVM, ET
CONVM, CVM SVIS ORNAMENTIS, EX OMNI MATERIA
TORNATILI-



ALTERVM TORNIGENVS, EXPROXIMO ORTVM, AD
TORNAND VM, EXCAVAND VM, ET ORNAND VM
IN FORMAM OVI PATERAS, ET VRCEOLOS, EX
MATERIA QVALIBET FERRI PATIENTE-



TERTIVM TORNI GENVS, SVBTILITATE NON CARENS, AD INSCVLPENDAM PEDETENTIM-COCHLEAM CVIVS VIS FORMÆ, IN AMBITVM CVIVS CVNQVÆ FIGVRÆROTVNDÆ ET SOLIDÆ, VEL ETIAM OVALIS-





ALIVO DENIQUE TORNI GEN'VS NONDVM VISVM, PERPOLIENDO
ET SECANDO MARMORI, AVT LAPIDI CVIVSVIS SPECIEI
ETIAM DVRIORIS, IN FRV STA, AD ORNAMENTA
SVM PTVO 3 CRVM, ÆDIFICIORYM-





F 1

Species æqvipondii novi, qvod agitatum manv vnivs, et alterivs, instar campanæ pvlsatæ, tantum virium habet ad agendum binos, eos que immanes foles in fodin i-s, vt æqvare possint eos, qvi vel vi aqvarum, vel eqvorum in girum actorum, promoventur-



A ST

MACHINA QVÆ PRÆCEDENTEM SVBSEQ VI DEBET; TVM
NOVITATE TVM PRÆSTANTIA, AD DIMOVENDVM SVPER
INCVDE TA'M INGENTEM TVDITEM DVORVM HOMINVM
LABORE, VT NIHIL PLVS EFFICIAS AVT EQVIS, AVT AQVIS-





NOVA SECANDI ARBORES MACHINA, PER QVAM TANTVM

OPERIS EXIBETVR AGITATIONE DVORVM OPERARIORVM,

QVANTVM OCTO POSSINT VVLGARI RATIONE, VBL AQVÆ

LAPSVS DEFICIT, DVMMODO EA STATVATVR IN LOCO

DEPRESSO, ET IN QVEM PLANO PEDE TRAHI QVEANT ARBORES-



ALIA MACHINA NOVA, QVÆ EODEM LOCO QVO PRECEDENS
POSITA, IDEM PRESTAT NECESSITATE VRGENTE, VNO
OPERARIO, QVOD SVPERIOR DVOBVS, VT EIVS
DELINEATIO RATIO QVE MATHEMATICA, OSTENDIT-



PLOSTELLI GENVS NOVVM, QVO VNIVS HOMINIS

OPERA, LOCO AQVATO, VEL ACCLIVI, TANTVM POTEST

FERENDO ONERI, QVANTVM DVO VEL TRES

QVOCVNQVE ALIO MACHINA MENTO-











RECENS VASIS FORMA QVA ITA EXPORTARI QVEANT LIQUORES, VT VEL'IN SVMMO ÆSTV, PERINDE CALORE AFFICI NEQVEANT, AC IN VASIS VVLGARIBVS-



ALIVO VASIS GENVS, EIVS DEM FERE VSVS CVM PROXIMO,
SED PRÆTEREA HOC SINGVLARE HABENS, QVOD EODEM
SI LVBET FORAMINE IMPLETVR DIVERSIS LIQVORIBVS,
QVO EXHAVRITVR, IDQVE CITRA VLLAM IPSORVM
LIQVORVM MIXTIONEM-







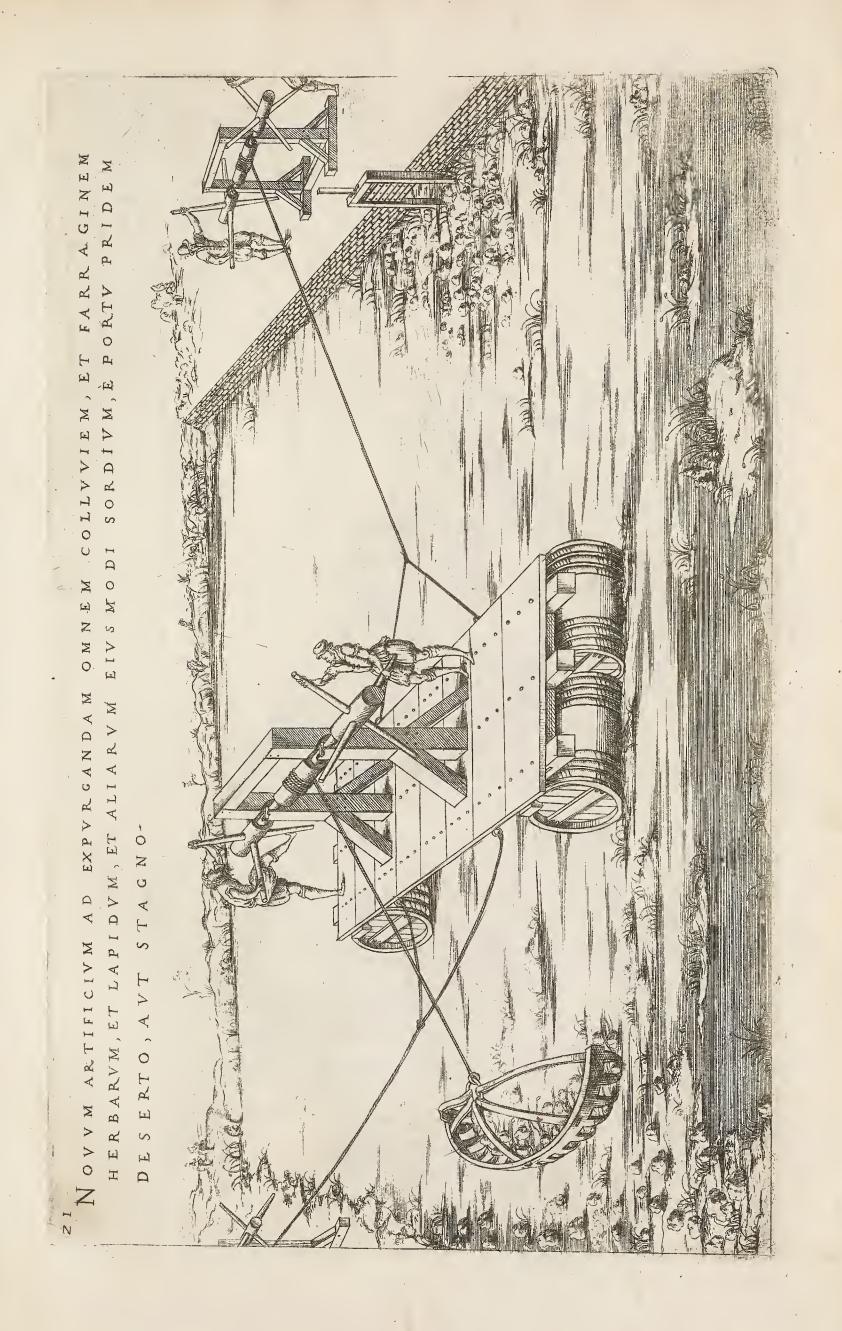







Nova machina structura non vulgaris,
ad palos obliquè defigendos in Aquam,
vt rectà defixi priores pali, plus virium
obtineant, ad ea qua superstruenda
venient





NOVA FORMA, QVA, PROXIMIS DVABVS MACHINIS,
DEVINCIVNTVR INTERSE QVALIBET PARTE.

LPSI PALI, AD ÆDIFICIORVM SVPERSTRVENDORVM PERPETVAM FIR MITATEM-





sa. 0 Z « O Z TOLLE Z 0 [1] Z S  $\Omega_{i}^{\prime\prime}$ 147 Z 7 0 S 民 RA > T N MENTA 0 CT 坐 ·17 R V K QV Æ × VID RIZ щ Ω 0 E



Z 6

NOVA FORMA MOLETRINAR V M, QVIB V S PAR V A
HOMIN V M MAN V, TANT V M DEM FARINÆ PENÈ
REDDET V R, Q V ANT V M DV AB V S ALIIS MOLETRINIS
VEL VENTO, VEL AQVA CIRC V M ACTIS, S V P P E DITARI SOLET-

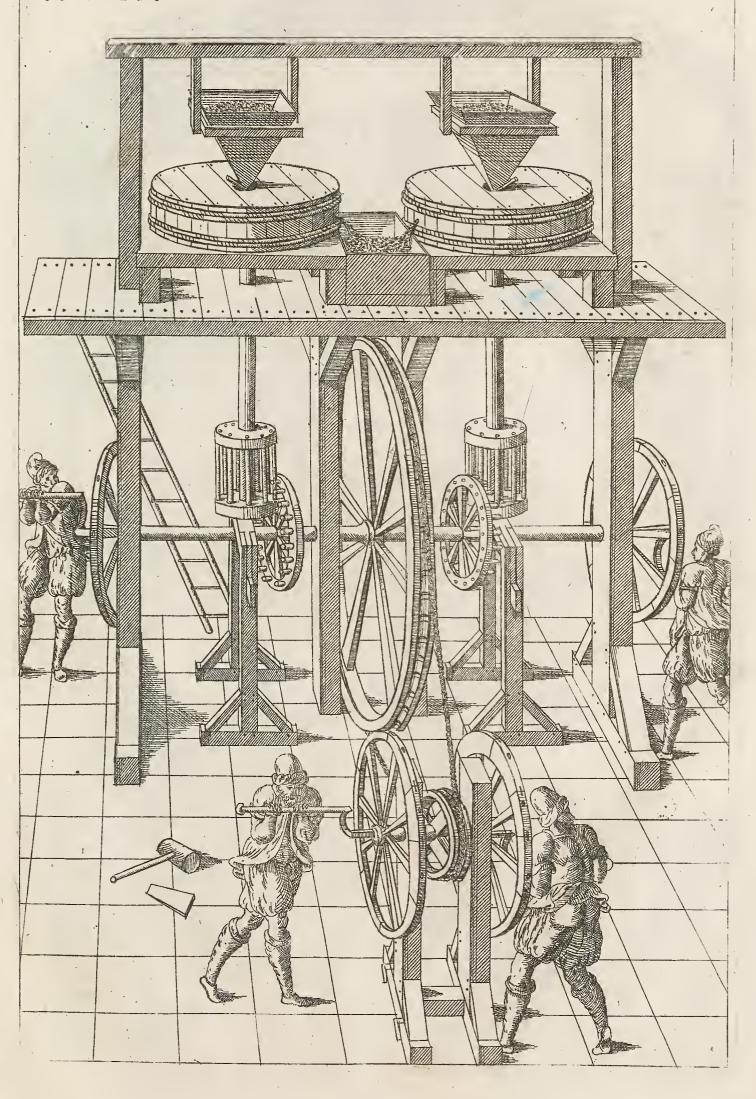



NOVA MOLENDI RATIO, QVA DVORVM HOMINVM OPERA, CITRA AQVARVM AVT VENTORVM VIM, TANTVM FARINAL TRITICI DEPROMITVR, QVANTVM APTO LOCO AQVIS AVT VENTIS ABVNDE SVPPETENTIBVS, SOLET





MOLETRINE AQVATILIS CONFICIENDE NOVA RATIO, QVE VSIBVS MVLTORVM SATIS SIT FVTVRA, ET SI MINVS AQVE SVPPETAT, QVAM QVOTIDIANIS MOLETRINIS SIT OPVS, MODO LABATVRAQVA È CLIVO PAVLVM EDITIORE-















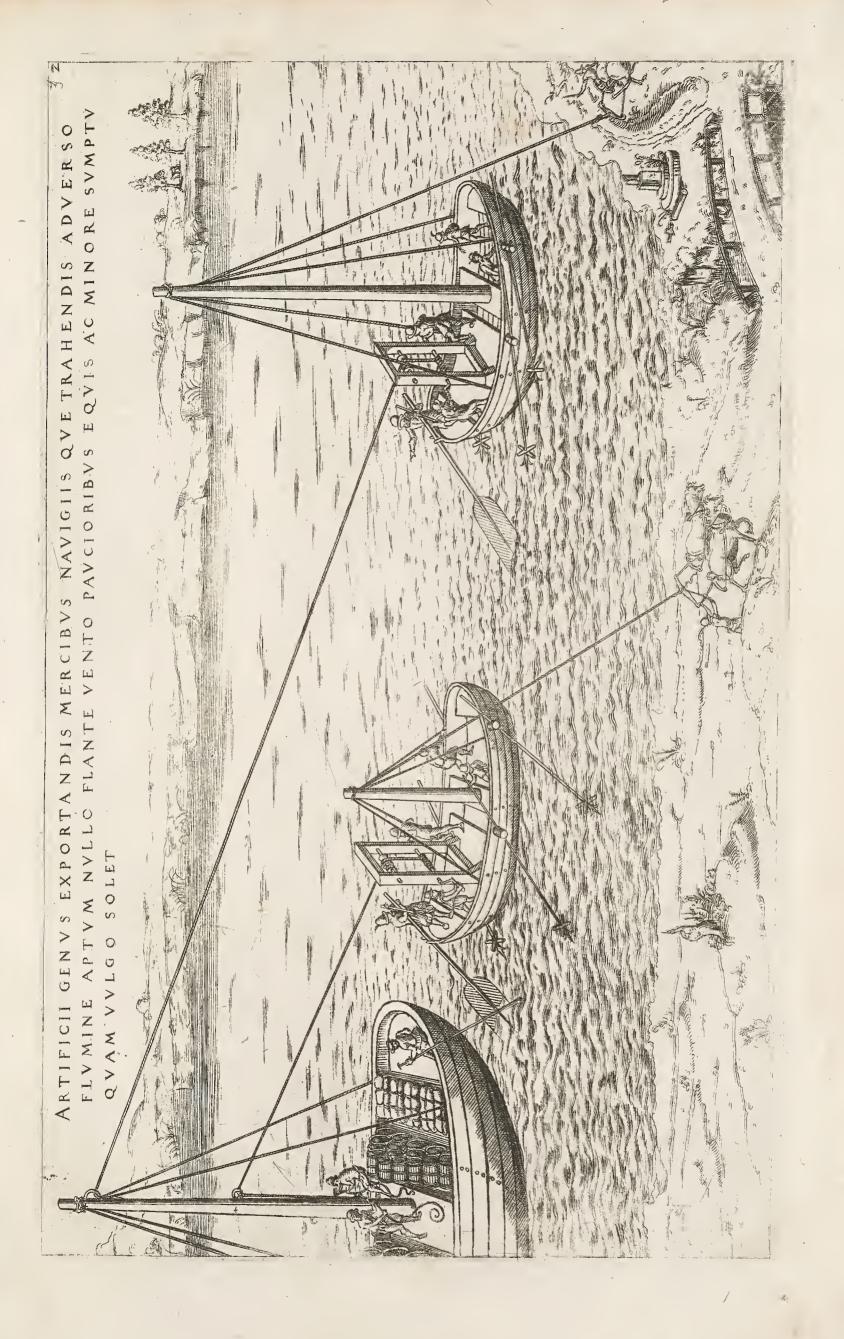











NOVVM MACHINÆ GENVS QVA SINE VLLA SCANSILI
FABRICA CÆMENTA PROMPTÈ VEL PLVRIMIS
STRVCTORIBVS MINISTRANTVR STRVENDO VEL
REFICIENDO MVRO VALDE NECESSARIO





MACHINA NOVA RATIO, QVA APPVESIS AD PORTVM CYMBIS, AQVA VEL ALIA QVAVIS RE COMPLETÍS: ET ONVSITS, HIS PARVO NEGOCIO EXONERENTVR





MOVA INSTRVMENTI COMPOSITIO, AD EXONE RANDA MIRO COMPENDIO MAIORA NAVIGIA PONDERIBVS, ET MOLIBVS QVAMTVMVIS VASTIS ONVSTA, COCHLER ET TRVTINE MINISTERIO-





FORMANOVÆ MACHINÆ, AD EXONERANDAS QVASVIST NAVES, AD PORTVM APPVLS AS, COLVMNARVM, AVT ALIARVM EIVS MODI RERVM PONDERIBVS IMPEDITAS





MACHINA NOVA EGERENDÆ TERRÆ É FOSSA \*
EXIGVO SVMPTV ET OPERAR VM NVMERO ET EX
EA TERRA DVCENDO VALLO INTRA MVROS APTA





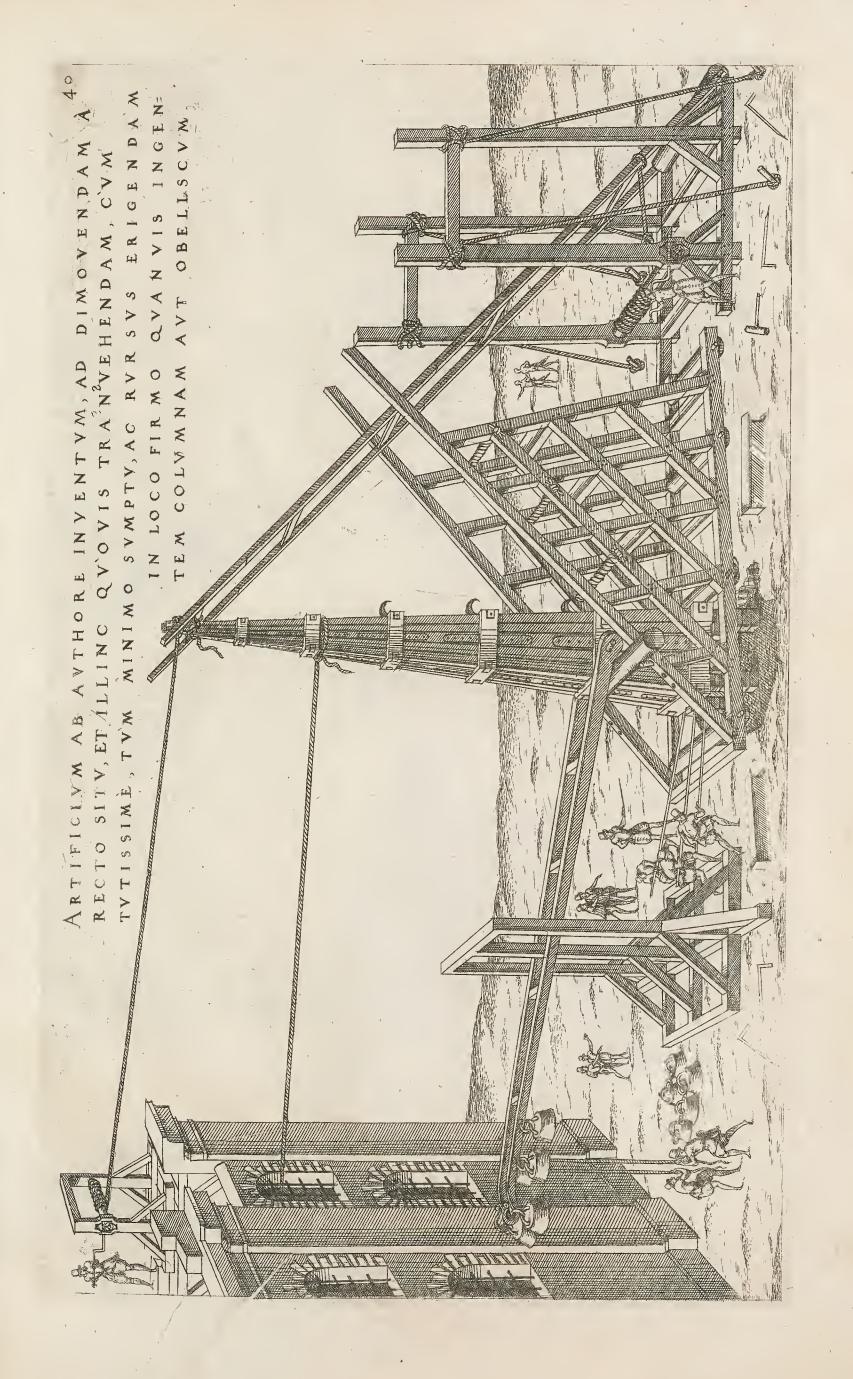



NOVYMET CERTIVM INVENTIVM, CONSTRVENDIS LOCO QVAMVIS HVMILI CAMINIS, À QVIBVS ET SOLIS RADII, ET VENTORVM FLATVS, ITA ARCENTVR, VT IN CVBICVLIS, FVMO, NVLLVS OFFENDATVR-



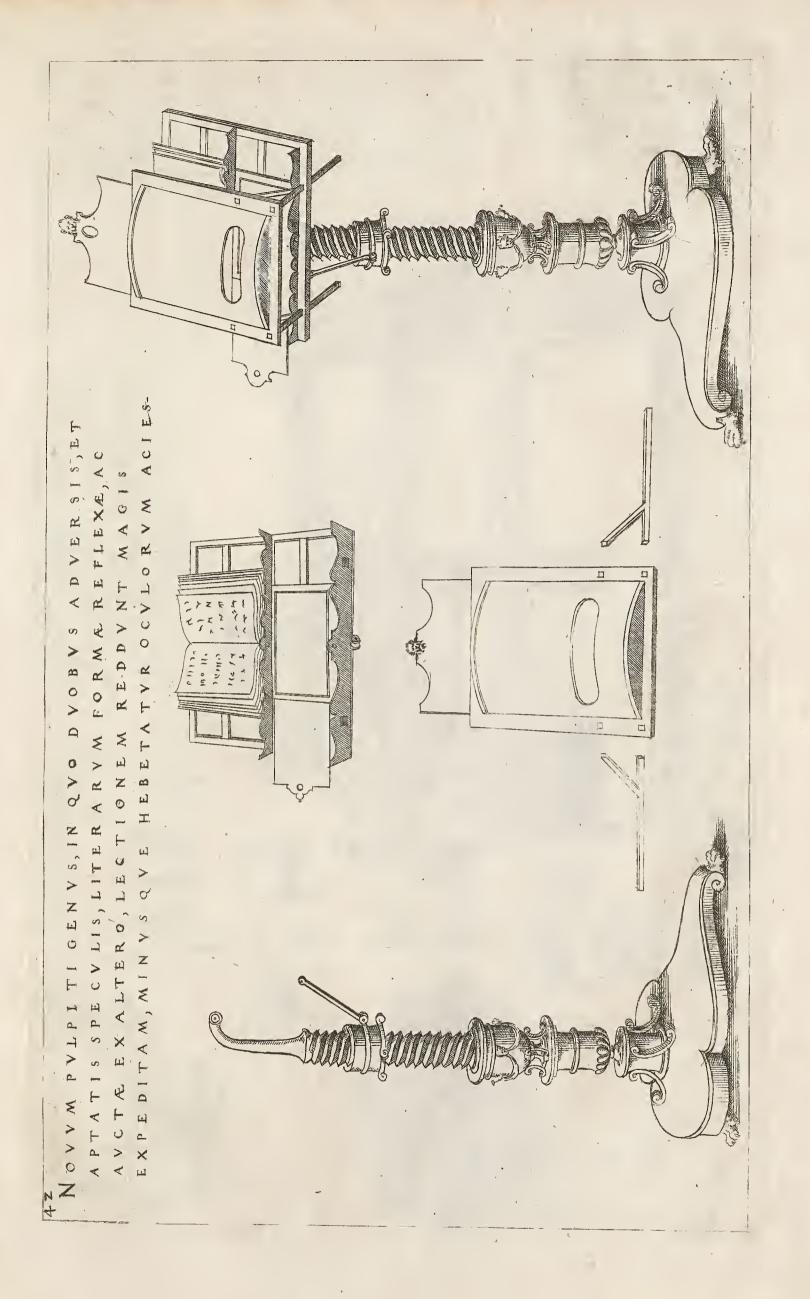



RECENSINVENTUM HAVD ASPERNANDUM, QVO
PRÆALTI PUTEL AQVA, ABQ VE TUBIS ET SPIRACU
LIS, LTA POTEST EXHAVRIRI, VNA ET ALTERA
TROCHLEA, VT PONDERIS TANTUM MODO DIMIDIUM
PER SENTIAT IS, QVI IVG VM AGTT-





ALTERA AD EANDEM REM INVENTA FABRICA, QVA SINE INTERMISSIONE, AQVA È QVOVIS PVTEO SVRSVM FDVCITVR, ETIAM SINE TVBIS, ET VALVVLIS, ID QVE ALTERNO ET LIBRATO TRVTINÆ MOTV-.



RECENS MACHINAMENTI GENVS, QVO TVTO VNI AVT PLVRIBVS LICEAT, TV'M DESCENDERE, TV'M ASCENDERE IN FODINAM, QVANTVMVIS DEPRESSAM, AT QVE INDE EXTRAHERE METALLICA EFFOSSA-



NOVVM EXTRUTINA ORGANUM, QUO FLUENS
AQVA, AD CERTAM TOLLITUR ALTITUDINEM,
TERRAMQUE RIGANDAM INV.N DAT, ROTA INTERIM
INTRA AQUAM ABDITA, NE ÆSTV FATISCAT-





HAC NOVA ET DVRABILI MACHINA, TVBI
RATIONE, ET VALVVLARVM INTERNÈ AD TVBI
CAPVT ADIVNC TARVM, AQVA EX PVTEO FACILE
EXHAVRITVR, ATTRACTIONE ET IMPVL SIONE
SIMVL, AGENTE TRVTINA-





HEC NOVA MACHINATIO OSTENDIT QVA INDVSTRIA,
TVBO, VALVVLÆ VT ALIBI ADDITÆ, AQVA PERFLVENS
SE SE, EX LOCO DEPRESSO, POTEST ETIAM TRAHENDO
ET COMPELLENDO, AD TVRRIS ALTITVDINEM EDVCERE,
EX ARTIFICIO VECTIS-





A LIA RVRSVM, A C FIRMA HYDRAVLI FORMA, 49
QVA, RATIONE VECTIS, ET Æ QVIPONDII, A QVA
TRAHENDO ET TRVDENDO, CVM VALVVLARVM
ARTIFICIO, TÂM ALTE PERDVCITVR, VT MANVA:
LI-OPERA, ALTIVS DVCI NEQVEAT-





MACHINAMENTI NOVA COMPOSITIO, IN QVA
ROTA, TELIS INSTRVCTA, ET VENTORVM VNDIQVE
PERFLANTIVM IMPVLSV ACTA, SVB TESTVDINE
TVRRIS, AQVA EX IMO LOCO IN SVMMAM ALTITVE
DINEM EXTRAHITVR-





FONS AEOLICVS PERENNIS CVM MVSICO CONCE NTV ET MOTV CÆLESTI AMBOBVS QVOQVE PERE NNIBVS QVALESCVNQVE APPLICARE LIBVERIT









13

ARTIFICIVM NON CONTEMNENDVM, QVO CYMBA CVM MERCIBVS IN PORTV DEPRESSA, NON MODO MERCES, SED IPSVM QVOQVE NAVIGIVM, VEL INTEGRYM, VEL DISCERPTVM, EXTRAHI QVEAT VT EO IMPEDI MENTO PORTVS LIBERETVR-













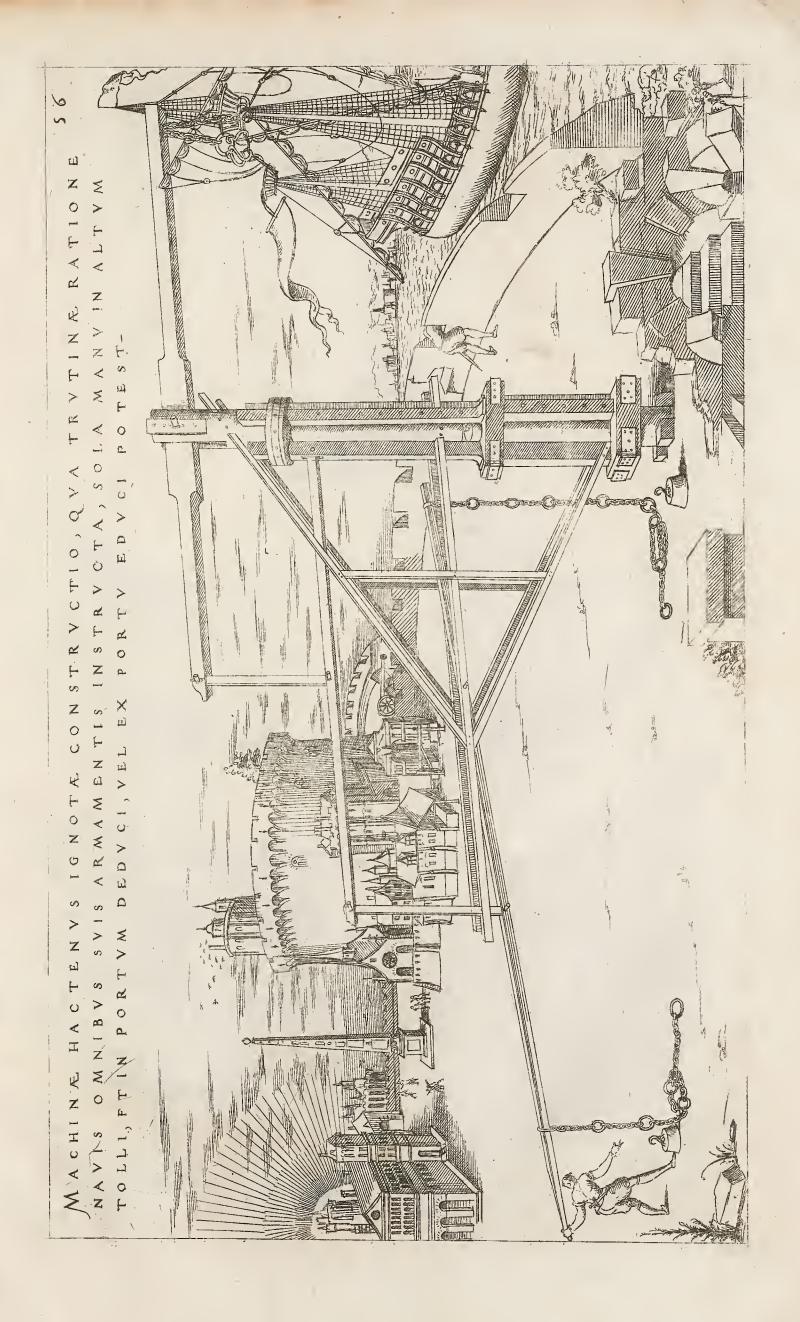



ARTIFICIUM NONDUM VULGATUM COLLO CATUM IN SENTINA NAVIS, QUA ADMITTITUR AQUA MARIS, QUE MOTU NAVIS AGITATA, ROTIS IMFULSIS ET LIBRATIS, ITINERIS CONFECTI SPACIUM







HIC TANDEM NOVI PRELIET ANGVSTI SPECIEM EXIBEMVS, TRIBVS CONSTANTEM COCHLEIS, QVA VSVI FVTVRA EST VINDEMIÆ, ET PANNIS PRE MENDIS-ITEM GEOGRAPHICIS CHARTIS EXCVDENDIS IMPRIMENDISQUE TAPETIIS, SVBIECTO CORIO, VEL TELA-







\*\*\*

The Coline ) corce Dela 



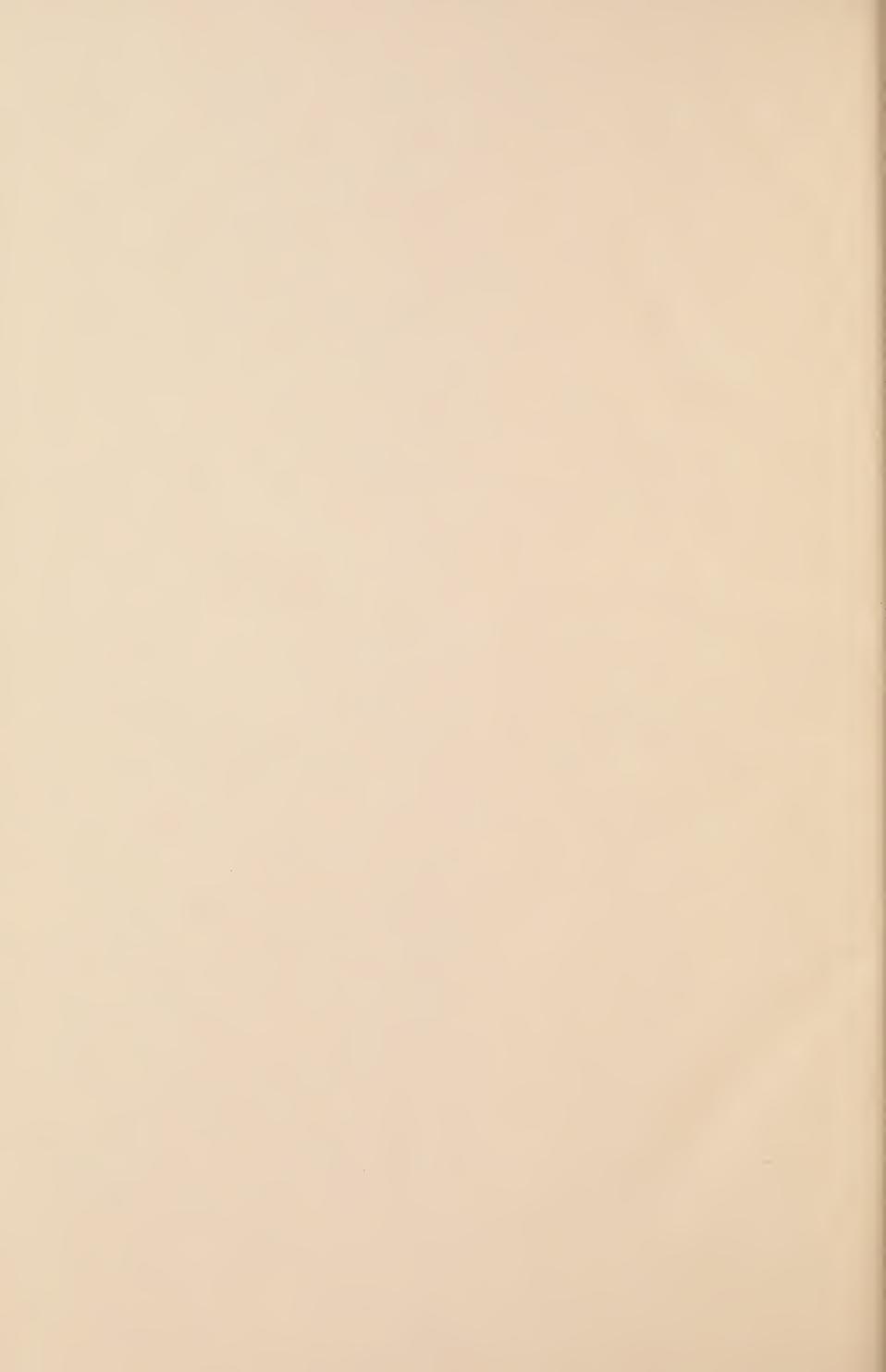







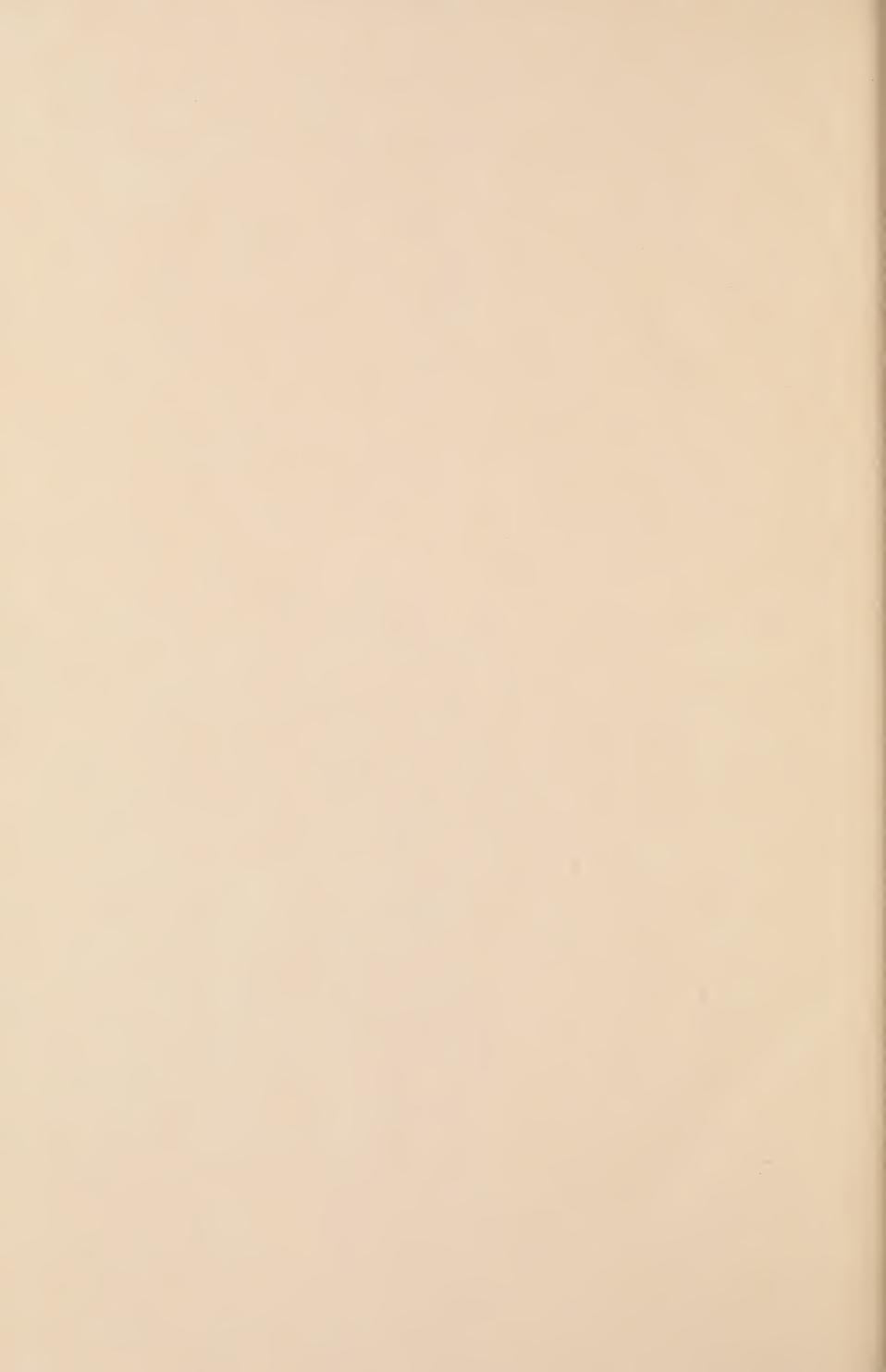







